

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Bequeathed by Professor VIVIENNE MYLNE

MYLNE 262

OXFORD 1992



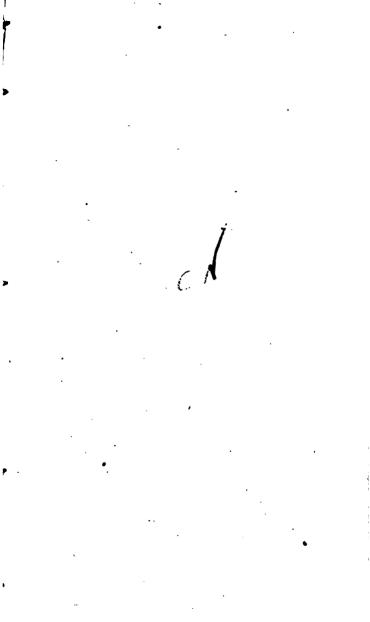

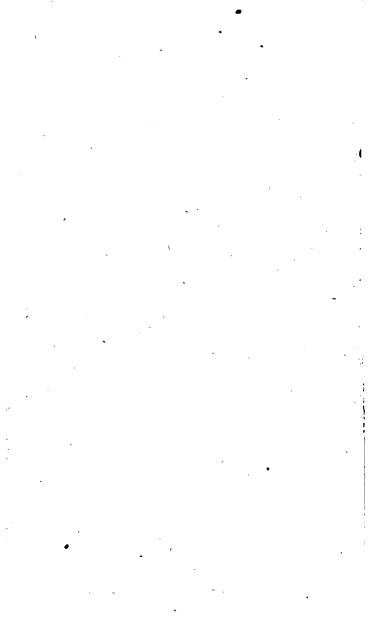

# COLLECTION

COMPLETTE

DES ŒUVRES

DE

M. DE CRÉBILLON LE FILS.

# MORRORIO

## COLLECTION

COMPLETTE

### DESŒUVRES

DE

ML DE CRÉBILLON LE FILS.

TOME SEPTIEME.

Nouvelle Edition.



A LONDRES.

M. D.C.C., L.X.X.I.X.

## DES CEC

以八

и подачнаяо веда

TOME SEPTIETING

minical cassayung



# LETTRES

D E

LA DUCHESSE DE"

A U

DUC DE\*\*\*

Tome VII. Part, 1

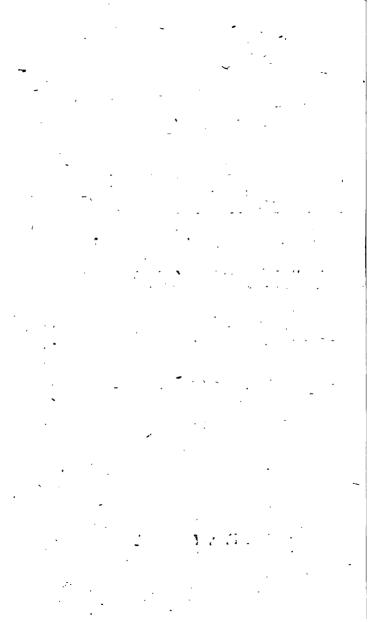



## PRÉFACE

DE

### L'ÉDITEUR.

E Public nous a paru toujours se soucier si peu de sçavoir comment l'ouvrage qu'un éditeur lui présente, est tombé entre ses mains, que, quelque envie que nous eussions de lui apprendre à quel heureux hasard nous devons la découverte de celui-ci, nous prendrons, s'il veut bien nous le permettre, la liberté de lui parler de toute autre chose.

Ces lettres sont-elles sactices, ne le sont-elles pas? Ont-elles ou non, été écrites au duc qui en étoit le possesseur? Moins il importe que ce soit lui, ou quelqu'autre qui en ait été le héros, moins aussi nous nous arrêtons à discuter ce point; mais nous ne croyons pas devoir glisseravec la même légéreté sur le premier des deux, parce qu'il ne sçauroit être au lecteur, de la même indissérence qu'elles soient véritablement d'une semme, ou qu'elles n'en soient pas,

La raison en est, à ce qu'il nous semble, que le vrai a toujours sur nous plus de droits que ce que nous sçavons n'en être que l'imitation; & que rien n'est plus sondéen raison que cette saçon de voir & de sentir.

En effet, avec quelque foin qu'un auteur consulte la nature, & cherche à la rendre; quelque talent, même, qu'il ait monr séustir à ce qu'il tente, il ne lui est amais possible de la peindre affez bien, pour que les lecleurs d'un certain ordié s'y méprennent; & le succès d'abuser les autres nous paroît bien loin d'en être un. L'ona beau n'être point guindé dans ses sentimens, en puiser la source dans son propre cœur, ou profiter de ce que l'usage du monde peut, à cet égard, nous avoir acquis de connoissances; rendre naturels les événemens que l'on crée, les bien fonder ; avoir même dans le style tout ce qu'il faut pour achever de faire l'illusion à laquelle on tend; mille petites circonstances qu'amene le hafard, que l'esprit dédaigne comme trop futiles, ou qu'il n'imagine pas, & qui toutes concourent à donner, le ton du vrai, manquant à l'ouvrage, prouvent invinciblement que c'en est un: & jamais, dans des livres du genre de celuiei, l'auteur ne se décele, que l'intérêt

n'y perde confidérablement.

Ce concours de perites circonstances qui nous y paroît fi nécessaire, & que nous avons cru y trouver, n'est pas la feule chose qui nous ait déterminés à en prendre l'opinion que nous en avons. Il nous semble convenable de dire sur quoi, d'ailleurs, elle est fondée. 14. La longueur de quelques unes de ces lettres: on y sent une semme trop occupée de fon objet, pour qu'elle puisse s'arrêter où quelquesois s'on destreroit qu'elle l'eût fait. 20. Leur style: quoique pour l'honneur de notre goût, nous croyions pouvoir nous flatter qu'on ne le trouvera mi ignoble, ni recherché, les phrases n'en sont pas toujours assez coupées, fur-tout pour ceux à qui l'on a fait accroire que la profe peut le plus aisement du monde se passer d'harmonie, & que que l'on a accouramé à prendre le décousu pour du sententieux. 3°. Les parentheses qui y sont trop stéquentes. Or il n'est pas raisonnable de penser que si un auteur de profession les ent écrites, il ne se sût point apperçu de tous les défauts que nous-mêmes y avons remarqués, & qu'il eût voulu les y laisser subafter. On nous demandera, peut être, pourquoi les y ayant découverts, nous ne les en avons point purgées. A ce reproche qui a d'abord un air de justice, nous répondrons que, toutes nécessaires que nous avons çru ces corrections, la crainte de ne pouvoir donner au style plus de régularité, sans lui ôter de son naturel, ne nous a point permis de les tenter.

A l'égard du livre même, nous ne pourrions dire que ce qu'il nous a paru; & nous n'avons point la présomption de nous croire une autorité pour le public. Puisque nous osons le lui présenter, il n'est point douteux que nous ne l'ayons cru digne de sui plaire; mais il se peut que ce soit déjà une assez grande témérité, sans y ajouter un éloge qui, s'il ne le confirmoit point par les siens, ne nous donneroit à ses yeux qu'un ridicule de plus.

De tout ce qui nous a fait penser que ces lettres ne sont point factices, ce qui nous en a paru la plus sorte preuve, c'est leur dénouement. Il n'est pas, en esset, à présumer que si elles l'étoient, leur auteur eût osé n'en pas rendre heureux le héros; &, qu'après avoir intéressé ses lecteurs par des lettres pleines de tout l'égarement de la passion, ou les avoir égayés par des peintures où la vraisemblance auroit été plus ménagée que la décence des mœurs, il n'eût point subitement condamné à la mort, ou le duc, ou la duchsse; & que son ouvrage n'eût pas été terminé par une catastrophe, qui, quelque tombée des nues qu'elle soit, & même quelque froidement traitée qu'elle puisse être, est dans une possession immémoriale de déchirer l'ame du lecteur.

Ouant au tems où ces lettres ont été écrites, les noms de Chirac & de la Peyronie qui s'y lisent, prouvent invinciblement qu'elles sont de ce siecle-ci : & d'autres choses assurent qu'elles sont après le mariage du roi; ainsi nous en pouvons marquer la date de 1728 à 1730: mais il nous est impossible de la fixer plus précisément. Si nous étions plus consommés que nous ne sommes dans notre métier d'editeur, cette incertitude ouvriroit à nos conjectures un bien beau champ; mais ce n'est point à des commençans comme nous, qu'il appartient de raisonner long tems sur une difficulté quelconque, & de la quitter sans en avoir la folution.

Nous avons trouvé les personnes qui dans ces lettres sont nommées, simple-

ment désignées par les lettres initiales de leur nom; & quoique nous n'igno-rions pas que cette mutilation est toujours défagréable au lecteur, nous avons cru ne devoir pas y remédier. Quand il nous eût été possible de découvrir ce que l'on a voulu nous cacher, nous n'en aurions pas plus instruit le public, parce que Mme. la duchesse ne disant pas de bien de tous ceux de qui elle parle, l'égard de ne les pas dé celer nous en auroit toujours part un nécessaire. Des noms de roman auroient été ridicules: des noms imaginaires auroient pu être dangereux, parce que souvent ceux que l'on pense créer, se trouvent réels: nous aurions donc pu quoique très-involontairement, désobliger quelqu'un; pour n'en pas courir le risque, autant que par l'autre raison que nous venons d'alléguer, nous avons laissé les choses telles exactement que nous les avons trouvées; &, de tous les droits attachés au titre d'éditeur, nous ne nous sommes réservé que le desoit de faire une préface: droit, au reste, le moins meurtrier de tous les leurs, puisqu'on en lit si peu que ce n'est presque jamais que par le titre qu'on en voit à la tête d'un livre, qu'on sçait qu'il

en est décoré. N'en agissons cependant pas sur cela autrement que si le public leur faisoit l'honneur de ne, les point

passer.

Ces lettres paroîtront, fans doute, fort seches aux personnes qu'enchantent ces ouvrages du célebre Richarson, qui, si l'on en excepte les lettres du marquis de Roselle, & fort peu d'autres peut être, ont produit parmi nous tant de mauvailes copies où l'on prétend' nous donner, pour du naturel, ce qui n'est qu'un fort incommode cailletage. Nous ne nous flattons pas que celles que ces imitations, quelqu'éloignées de leur original qu'elles soient, amusent, on intéressent, goûtent ce livre-ci; que ce qu'elles pourront y rencontrer, soit de connoissance du cœur, soit d'usage du monde, les dédommagent de ce qu'elles apppellent des faits, & qu'elles y cher-cherons vainement, & qu'enfin elles n'en disent, comme la duchésse ellemême, des fereres plus pleines de mois, plus vuides de ofioses! Il est fur que dans leur système, elles auront raison; mais encore une fois, ce livre ci n'est pas un roman : supposons, un instant, que c'en fortun: personne n'ignore que dans l'efpece de monde dont la duchesse saisoit

x

partie, il arrive fort rarement des événemens extraordinaires. Il n'auroit donc pas été possible à l'auteur, sans blesser, & fort mal adroitement la vraisemblance, d'en jetter de ce genre dans son ouvrage; & dans ce dernier cas même, on n'auroit, à ce qu'il nous semble, du moins, point de reproches à lui faire de ce qu'il auroit mieux aimé s'affujettir à la nature, que d'en sortir. Ici, les dernieres lettres de ce recueil exceptées, ce n'est qu'une seule personne qui écrit. Dès-là, point de cette variété que iettent dans les romans de Richardson les différens personnages qu'il y met sur la scene; que si l'on nous objecte qu'en peignant les mœurs de son pays, il n'en a pas moins sçu en répandre, nous répondrons, en suivant toujours notre supposition, que ce ne seroit pas une raison pour que notre auteur n'eût pas peint les mœurs du sien; & qu'on auroit tort de s'en prendre à lui de ce que les unes rendent plus que les autres. Ici donc, c'est par-tout la même uni ormité de style & de sentiment; ce dernier même y est si sourd, si masqué, & y produit en apparence si peu de chose, que nous ne serions pas surpris que tous ceux qui liront ces lettres, ne s'appercussent pas qu'il y en a.

Il nous reste, à ce que nous croyons, du moins, à parler du caractère du duc & de la duchesse, qui, chacun dans leur genre, nous paroissent beaucoup plus faits pour trouver des censeurs que des

partifans.

Les hommes, par exemple, ne manqueront pas de dire aux femmes à qui il leur importera de plaire, c'est-à dire, à celles qu'ils n'auront pas encore eu le bonheur de soumettre : » Qu'il n'y a » rien qui foit moins dans la nature que » ce duc-là ; qu'il est de la dernière » fausseté que quand nous sommes bien » fincérement amoureux, nous puissions » être susceptibles de fantaisie; que nos » sens sont toujours enchaînés par no-"tre cœur, & n'obéissent qu'à lui; ou » que si par un hasard qui tient du pro-» dige, tant il est rare, il nous en ar-» rive une, la force de notre sentiment ne nous permet pas plus que notre délicatesse naturelle, de nous livrer mà l'infidélité; qu'il est de la même » faussetéque nous n'attaquions jamais » de femmes que par air, & pour la .» seule gloire d'en triompher; & que, » par conséquent, ce Monsieur le duc mestin monstre d'imagination, &, de in plus, fort scandaleux, » Quant à ce

dernier point, nous en convenons sans peine: pour les autres, c'est aux semmes qui ont de quoi ne nous point juger uniquement d'après ce que nous leur disons de nous-mêmes, lorsque nous avons auprès d'elles quelqu'intérêt à nous peindre en beau, que nous laissons à leur répondre.

Le caractere de la duchesse trouvera à son tour, parmi les semmes, autaut de censeurs, que parmi nous le caractere du duc aura trouvé peu de parti-

fans.

Ces femmes, tout à la fois sans pudeur, sans sentiment, & si souvent, hélas ! sans sensations, & à qui l'excès de notre politesse, ou de la corruption de nos mœurs, ne nous fait plus donner aujourd'hui que le titre se mitigé de femmes galantes, le rejetteront absolument comme le caractère le plus froid, & en même tems le moins vraisemblable que l'on pût jamais imaginer : car pour elles, ce seta surement, un roman que ce livre-ci. Aurions nous dans le fond tant de tort de dire que, pour en porter ce jugement, elles auront leues raisons?

Ces semmes si tendres! si tendres! à qui il saut toujours tant d'amour! tant

zij Lad

d'amour ! que, sans forcer nature, il est presqu'impossible de les satisfaire, penteront à peu près comme les premieres; & comme elles aussi, auront leurs taisons.

Les semmes honnêtes, mais sensibles, or qui après avoir passé par toutes les douleurs de la résistance, se sont ensin, comme il faut bien que cela arrive, quand on l'écoute, déterminées en faveur de l'amour, en louant, or de bonne soi, la vertu de la duchesse, ne feroient pas sachées qu'un peu de soiblesse y eut succédé; or rien ne sera plussemple encore.

Les femmes qui aiment leurs maris; celles qui, sans les aimer, respectent leurs devoirs; celles encore pour qui, par leur constitution physique, ou par seur atrangement moral, l'amour n'est qu'un être de raison, trouveront cette même duchesse une femme merveit-leuse. Ainsi, sans prétendre faire ici d'épigrammes, on voit aisément que ce ne fera pas air plus grand nombre de celles qui liront ces lettres, qu'elles plairont.

Nous convenons qu'elle est excessivement vertueuse: justifions-la-, s'il se peut, de ce qu'elle l'est tant. Ne seroisce pas d'abord sur aux semmes la plus manifeste & la plus atroce des injusti-· ces, que de les croire toutes incapables de préférer le bonheur pur & paisible dont la vertu les fait toujours jouir, l'eftime, la confidération même qu'elles y trouvent nécessairement attachées, aux plaisirs que leur promet l'amour, plaisirs que, lors même qu'il leur tient parole, elles paient si souvent de la perte de leur réputation, & qui, si fréquemment encore deviennent pour elles la -fource des plus cruelles iufortunes? Il n'est donc pas si peu vraisemblable que bien des gens le diront peut être, qu'il en ait existé une qui n'ait pas craint de sacrifier ses sentimens mêmes, à de si grands objets.

Nous croyons de plus, qu'il faut confidérer, 1°. que pour combattre, avec
plus d'avantage, l'amour du duc, & le
fien même, fi l'on veut, elle va à la campagne, & qu'elle l'en tient constamment
éloigné: 2°. Que le duc, léger comme
il l'est, & dans la vicieuse habitude des
bonnes fortunes, ne peut, par son caractere même, que suspendre long-tems les
essettes du sentiment, dans une semme telle
que celle là se peint: 3°. Qu'il y a tout
au plus cinq mois d'écoulés entre la premiere & l'ayant-derniere de ces lettres,

& que l'on peut, sans un bien grand effort, supposer qu'une femme a en ellemême la possibilité de résister ce temslà, sur tout, avec les précautions que prend celle-là, tant contre son amant. que contre elle-même. On peut encore ajouter à toutes ces raisons, que, dans le cours de leur liailon, le duc, ainsi qu'on le verra, se nuit à lui même considérablement; que, quelle que soit la sévérité dont la duchesse se pare, il est heureux pour elle, qu'il arrive du secours à sa vertu; & qu'enfin, s'il nous est permis de le dire, c'est au plus beau jeu du monde que M. le duc nous paroît perdre la partie.

Quoi qu'il en soit, & dût cette duchesse n'avoir jamais existé, nous ne pensons point assez mal de notre siecle pour croire qu'on ne puisse lui plaire qu'en lui présentant la peinture de la corruption du cœur humain; & nous osons nous slatter que, s'il y a des lecteurs qui nous reprochent de leur avoir donné un livre où rien n'aura pu amuser la leur, il y en aura beaucoup d'autres qui nous sçauront gré de leur en avoir offert un où les mœurs sont respectées; & qui, d'ailleurs, ne sera pas sans quelque utilité aux jeunes personnes, entre les

PRERACE. mains de qui il pourra tomber, n'en firassent elles-mêmes d'aurre fruit que de mettre une sage désiance à la place de cette imprudente sécurité qui accompagne toujours la jeuneffe, & l'expose à tant de malheurs. Elles y pourront apprendre encore à ne pas transformer enpaffion les premiers mouvemens qui les agitent, & à ne point en inférer que ce feroit vainement qu'elles voudroient les combattre; à diftinguer les mouvemens de la vanité, des sentimens du cœur; & par la façon dont les femmes sans principes y sont traitées, de sentir à quel point il leur est nécessaire de mériter l'estime, & combien le vice peut dégrader; à croire enfin que quand nous paroissons être atteints de la passion la plus violente, nous pourrions bien n'& se conduits que par une fantaille, même assez légere; & qu'en tout le caprice, l'amour-propre, le desir & la curiosité nous font beaucoup plus familiers que

l'amour. Nous convenons que, contre un véritable sentiment, toutes ces connoissances pourroient ne leur être d'aueune ressource; mais elles peuvent les sauver de l'opprobre de la galanterie;

& ve n'est pas si peu de chose. LETTRES



### LETTRES

DE.

### LA DUCHESSE DE\*\*\*

t U

### DUC DE\*\*\*



PREMIERE PARTIE.



### LETTRE PREMIERE

Vo... avoit effedivement, Monsieur, fait tant de bruit, que malgré mon indifférence profonde pour les choses de ce genre, j'èn avois, comme beaucoup

d'autres, été instruite; mais cette même aventure s'accordoit si peu avec l'idée que vous aviez paru vouloir me donner de vous, & qu'enfin j'en avois prise, que, si vous n'eussiez pas jugé à propos de m'en faire l'aveu, vous m'en verriez douter encore. Je vous plains donc très sincérement, non du chagrin que cette femme vous cause, mais de ce que des femmes de cette espece vous occupent encore. Quoique je n'ignorasse pas quelle avoit été sur cela votre façon de penser, je croyois que le vuide, l'ennui, & qui plus est, le ridicule, attachés à de semblables conquêtes, vous en avoient fait revenir. Vous me permettrez, d'ailleurs, de vous représenter que vous n'êtes plus dans l'âge où l'on vous pardonne de les chercher. Comme il est décidé que passé vingtcinq ans, nous ne devons plus porter le couleur de rose, j'imaginois qu'un homme pouvoit à trente, être obligé de mettre de la circonspection dans sa conduite, & de ne plus prendre au hasard les objets de ses attachemens, ou de ses fantaisies, pour parler plus juste. Moins j'ai de peine à comprendre que Mme. de Vo... ne vous inspiroit aucune sorte de goût, moins aussi je puis concevoir

LETTRE I. pourquoi vous l'avez prise. Quoique sa figure ne soit pas mal encore, elle est telle cependant à mes yeux, du moins qu'il me semble, dût-on même jouir de la gloire d'être son premier vainqueur, que c'en seroit une dont il seroit fort possible qu'on ne sût pas tenté. A plus forte raison, quand on est sûr de n'être que le successeur de l'univers entier. & de ne trouver pour tout dédommagement du malheur d'un pareil choix, qu'une ame avilie au dernier point, & des charmes déjà flétris, moins encore par les années, que par l'usage qu'une semme en a pu faire. Je vous crois trop attentif aux intérêts de votre vanité pour penser un moment, que de vousmême, vous eussiez voulu tenter une conquête si. peu faite pour la flatter; & ne doutez point, par conséquent, que, comme vous me le dites, il faut que ce soit elle qui l'ait absolument voulu : mais en bonne foi, est-ce une excuse qui vous paroisse admissible? Elle l'a

voulu! Et c'est, à votre âge, qu'une semme, que cette volonté même, & la facon dont elle vous la déclaroit, devoient tant avilir à vos yeux, l'emporte sur le dégoût que de votre aveu même elle vous causoit! Mais cela me jette-

roit dans des réflexions qui ne sont pas de mon ressort; & que, d'ailleurs, mon amitié pour vous veut bien ne pas faire. Tout ce que je puis vous dire, aveo yérité, c'est qu'à que que point que vous foyez puni d'une fragilité pareille, vous ne me paroiss z pas encore l'être assez. Je suis pourtant fort aife, par l'estime que j'ai pour vous, que le reproche qu'elle vous fait de l'avoir trompéd, no foit pas fondé. Du fexe dont vous êtes il est un peu singulier que cela ne soit point; mais enfin c'est une chose que le hasarda pu très bien faire. Vous avez, à mon sens, dans le tort de l'avoir prise, de quoi vous consoler de n'avoir point le tort dont elle vous charge; il en vaut seul beaucoup d'autres; & se vous l'envisagez tel qu'il est, vous vous pardonnerez de n'être pas aussi coupable envers elle que vous pouviez l'être. Croiriez vous bien, cependant, que, malgré l'air tout à fait désintéresse que vous prenez sur cette affaire, je ne méloignerois point du tout de penser que dans ses commencemens, vous n'y avez pas porté tout l'ennui dont vous vous vantez aujourd'hui; & que, si vous ne voulez point en convenn, c'est qu'un tort your coûte moins à avouer qu'un

LETTRE I. ridicule, qu que vous en avez perdu la mémoire ? Je croirois même d'autant plus le dernier, qu'il est, en effet, trèsfimple que le souvenir d'une sensation austi légere qu'elle a été peu durable, ne nous reste point comme l'impression d'un sentiment qui a long-tems rempli toute notre ame. Il feroit, au resse, afsez difficile de prononcer sur tout cela; si, pour se disculper de la honteuse promptitude dont cette intrigue s'est nouée, elle a besoin de vous représenter tondre, pressant, & même quelque choie de plus; vous, de votre côté, pour justifier, autant que faire se peut, votre inconstance, il est juste que vous wous diffiez moins amoureux que vous ne l'avez été peut-être. Vous êtes, diteswous, d'autant plus surpris de ce que tontes les preuves d'indifférence dont vous l'accablez, ne la déterminent pas à compre avec vous, que vous avez vousmême de quoi moins douter de la sienne, J'avoue que, lors même qu'elle s'abandonne le plus, ce dont on doit la foupconner le moins, c'est du travers d'aimer : j'ai toutefois oui dire que ces sortes de semmes se prennent quelquefois de fentiment; ou, du moins, d'une fantailie plus forte que leur façon de

penser ne sembleroit le leur permettre; &, si l'on dit vrai, il ne seroit pas absolument impossible que Madame de Vo... vous aimat; ou, ce qui pour l'effet actuel reviendroit au même, qu'elle crat vous aimer; & que le besoin que vous avez de ne le pas croire, fût l'unique railon que vous eussiez, vous, de ne le croire pas. Quoi de plus naturel, en effet, que, mécontent, & qui pis est, honteux d'un engagement que le cœur n'avoit point formé, que la vanitéétoit forcée de taire, & où, peut-être, les fens ne trouvoient pas mieux leur compte que l'un & que l'autre, on prenne, pour s'en débarrasser, le prétexte dont vous vous servez? mais, comme vous ne l'ignorez pas, un prétexte, quelque spécieux qu'il soit, n'est jamais une raison. Si, cependant, ainsi qu'on le prétend. & comme cela doit être, nous ne nous attachons qu'en raison de ce que nous coûtent les facrifices que nous faifons à l'amour, vous pouvez, sans beaucoup de scrupule, vous obstiner à douter que Mme. de Vo... vou aime aussi tendrement qu'elle le dit. Il doit en être de ces femmes-là comme de ces menteurs reconnus, qu'on ne croit pas, lors même qu'il leur arrive de dire vrai, parce

qu'on ne doit jamais présumer qu'ils sufpendent un instant leur habitude. Vous me priez de vous dire si vous devez attendre qu'elle vous quitte, ou si vous pouvez la prévenir : il me semble que sur cela, vous n'avez de conseils à prendre que de votre cœur : tout ce que je puis, mais tout en passant, vous dire sur cette belle affaire, c'est que vous m'auriez fait beaucoup de plaisir de prendre une semme un peu moins célebre que celle-là: peut être quelque jour pourrai-je vous en apprendre la raison : cela ne dépendra que de vous : quant à présent, je ne peux que me taire sur le motif qui me l'auroit fait desirer: mais je reviens à ce qui vous regarde, & vous touche le plus en ce moment ci; & je commence par l'extrême peur que me paroît vous faire cette femme. Vous la craignez, mais à un point qui, pour peu que vous y pensiez, ne peut que vous faire rire vous même. Est ce l'éclat attaché à l'inconstance qui vous retient? Assurément! cette confidération vous seroit venue un peu tard. Il est certain, si vous la quittez, que, comme elle n'est pas de ces femmes qui, par différens égards, sont forcées de dévorer, dans le silence le plus profond, le malheur d'être abandon?

nées, elle remplira tout Paris de ses clameurs: mais, encore une fois, que vous importe? Auriez-vous eu l'imprudence de lui confier des secrets dont dépende le bonheur de votre vie? Je ne l'imagine pas plus que je ne dois, en effet, l'imaginer : l'amour peut, & mal placer sa confiance, & la pousser trop loin: mais + l'indifférence, mais le mépris, peuventils jamais avoir quelque chose à confier? Comme, pourtant, il n'en faut pas moins que pour agir d'une façon si singuliere, vous ayez vos raisons; & que moins elles font apparentes, plus, sans doute, Le seroit vainement que je tâcherois de les pénétrer, je vais, sans m'y arrêter da vantage, vous raconter un stratagême au employa dans la situation où vous Étes, un de mes amis, & dontil se trouva fort bien : s'il peut, comme je le pense, servir plus d'une fois, je vous confeille d'en faire usage. Il avoit, aussi légérement que vous, formé avec une espere de Mme. de Vo..., la plus intime liaison; il s'apperçut qu'elle l'étoit trop pour ce qu'il sentoit : mais ayant pour ménager cette femme, d'aussir puissans motifs que vous me forcez de vous en Supposer à vous-même, de ménager celle que vous auriez tant d'envie de quitter,

il se contentoit de lui montrer de l'indifférence, & évitoit toujours de convenir qu'il en eût. Piquée d'une froideur si insultante pour ses charmes, elle mit tout en usage pour en triompher. Plus les efforts qu'elle faisoit pour y parvenir, étoient inutiles, & plus en même tems elle paroissoit avoir d'amour. Moins elle méritoit qu'il lui crût un sentiment, plus il lui fut facile de penser que la vanité seule l'attachoit si désespérément à lui; & il se flatta que, pour tenter une autre conquête, elle n'avoit besoin que de le croire aussi amoureux d'elle, qu'elle sembloit le desirer. D'après cette idée, il se détermina, quoiqu'il pût lui en coûter, à jouer auprès d'elle le rôle d'amant passionné; mais, soit qu'elle craignît qu'il ne fût pas intérieurement ce qu'il vouloit lui paroître; foit, ce qui est plus vraisemblable, qu'elle voulût jouir quelque tems d'un triomphe que, peut être, elle n'espéroit plus, loin que le sien la conduisit à l'inconszance, elle parut, pendant plus de quinze jours, avoit redoublé d'ardeur: la Deur commença à le prendre. Mais comme il l'avoit très-bien devinée, lorsqu'il ne se voyoit plus d'autre ressource que La fuite, elle lui donna le congé qu'il de-Tome VII. Part. I.

6 LETTRE I.

firoit avec tant de vivacité. Si, ce qui à la rigueur est très-possible, il ne vous est pas plus difficile qu'à un autre, de jouer ce que vous ne sentez point, vous pouvezessayer de ce qui réussit si bien à mon ami, si, ce qui, je l'avoue, n'est pas trop à prélumer d'un homme, une chose qui a un peu l'air d'une perfidie vous effraie, vous verrez ce que vous croirez devoir mettre à la place: c'est plus à vous à le choisir qu'à moi à vous l'indiquer. Adieu, Monsieur, je tuis d'autent plus sensible à la crainte que vous m'avez marquée, que cette malheureuse linison ne vous nuisit dans mon esprit, que mon estime pour vous est plus fincere.



# LETTRE IL

Lest vrai, Monsieur, en allant à l'opéra, j'ai hier passé à votre porte, & l'igno, rance de votre Suisse sur le tems que dureroit votre séjour à la campagne, a redoublé encore le chagrin que j'ai eu de ne vous pas trouver. Si j'euffelçu où, & avec qui vous étiez, j'aurois cru votre retour moins éloigné; mais, le moyen que j'imaginasse que c'étoit avec une femme qui paroît vous être û à charge, que vous étiez dans cette profonde lolitude que l'amour charche & qu'il peut seul supporter à Cela est si peu conséquent que je ne mederois point pardonné de le croire une minute; j'aime donc mieux penser que, pour maure entre vos discours & vos actions une si grande disparate, vous avez des raisons qu'on ne sçait point, que de vous accuser de le faire lans en avoir aucune. J'aurois. à ne vous rien cacher, été un peu tentée de rire des excuses que vous me faites de n'avoir encore pu vous débarraffer de cette importune conquête, si je acufie craint qu'en paroiffant recevoir

28

vos confidences avec tant de légéreté, vous ne m'eussiez trouvée peu digne de la confiance que yous voulez bien me marquer. Je vous plains donc, tant parce que vous semblez desirer vivement que je vous plaigne, que parce que, si la peinture que vous me faites de votre situation, n'est pas exagérée, je la trouve en effet très-pénible. Je n'en desirerois pas moins un pareil embarras à tous les hommes qui, sans avoir pour une semme le sentiment même le plus léger, cherchent à remporter fur elles unevictoire qui doit wous flatter si peu, & qui quelquesois leur coûte tant. Vous me direz, fans dous ce, qu'il y a peu de ces femmes à qui l'on doive l'égard de ne les attaquer qu'avec la plus fincere passion pour elle; su que, dans la crainte d'en blosser une, ( ce qui ne peur jamais arriver que par le plus grand hasard du monde) il ne faut pas perdre les occasions de s'amuser qui fe présentent journellements mais les hommes, dans le fond, les croyent ils auffi rares qu'ils le disent; & y en a til un qui; s'il vouloit être de bonne foi, ne fuppas obligé de convenir qu'il a trouvé de ces -mêmes femmes à l'existence de qui, pour zâcher de justifier ses horreurs, il seint de ne pas croire; & qu'il les a traitées bien

moins en conséquence de ce qu'elles méritoient de lui, que d'après le principe que lui-même s'étoit fait de n'en avoir aved augune ? Oui, Monsieur, je voudrois donc que tous les hommes fussens dans la même polition que vous, &, qu'à la lettre, ils en mourassent de pur ennui, si je ne craignois en même tems, qu'en n'en exceptant aucun de ce supplice, vos amis ne fussent pas bien longtems sans avoir à pleurer votre mort mais ce n'est pas de cela qu'il est queltion. Vous me demandez si, comme ma démarche d'hier vous le fait présumer, vous seriez assez heureux pour pouvoir me rendre service? Oui, vous pouvez m'en tendre un fort essentiel, & dont je dois même vous avoir d'autant plus d'obligation que de vous même, peutêtre, vous seriez moins tenté de me le rendre. Vous pouvez juger, par mon empressement à vous aller chercher, de l'importance dont il m'est, & de la promptitude que j'ai besoin que vous y mettiez. Je sois même bien aise de ne vous avoir pas trouvé hier, parce que dans mon carrosse, seul lieu où j'eusse, pu vous entretenir, je n'aurois pu, ni vous parler aussi commodément, ni même m'expliquer aussi-bien que la

10 LETTRE IL chose me paroît l'exiger : ensin, il y en a qui coînent moins à écrire qu'à prononcer; ot ce que j'ai à vous dire, est ; ce me semble, de ce genre. Il m'est revenu de très bonne part que, ne sçachant comment vous débarraffer de votre Mmé. de Vo..., vous avez ingénieusement imaginé de tacher de la faire prendre à M. de Cercey; & que vous n'épargnez rien pour que ce beau pro-jet réuffisse. Or, ce dont j'ai à vous prier, & dont je vous prie, en effet, le plus férieulement du monde, c'est de vouloir bien faire tomber fur quelque autre de vos amis le très-embarraffant honneur devous remplacer auprès d'elle. Cela doit vous être indifférent; & il ne me l'est point du tout que ce soit lui qui en jouisse; ou, pour vous donner de la chose l'idée que je veux que vous en ayez, vous me désobligeriez sensiblement, quoique ce ne fût point personnellement peut-être, fi vous vous obstimez à le vouloir pour successeur. Ce n'est pas que je rende à sa façon de penser assez peu de justice pour craindre qu'il s'attache à une femme de l'espece de Mme. de Vo... mais je prends trop de part à ce qui le regarde pour permettre qu'il ait le ridicule d'être mis

seulement vingt quatre heures au nombre de ceux qui ont eu le malheur de lui plaire, ou, ce qui ne le suppose pas toujours, d'en être pris. Cette fantaise ne lui procureroit pas plus d'amusement qu'elle ne lui feroit d'honneur; & je ne crois pas qu'il en soit à l'ignorer; mais tout persuadé qu'il en est sans doute, il ne seroit pas bien étonnant qu'elle le tentât. D'autres raisons encore, & d'un plus grand poids que celles là, ne devroient pas lui permettre d'y songer; mais on n'a jamais été homme impunément; &, comme vous fçavez, il ne seroit pas le premier à qui le caprice & l'occation euffent tenu heu de gout. Vous sçaurez peut-être quelque jour les raisons que j'ai de m'intéresser si vivement à l'usage que M. de Cercey peut faire de son cœur; mais quels que soient mes motifs, tout ce qu'en ce moment il peut m'être permis de vous dire, c'est que vous m'obligerez au delà de tout ce que je puis vous exprimer, si vous faites ce que je vous demande. J'exige encore de vous que vous laissiez ignorer à votre ami ce que je vous écris; & je vous estime trop pour croire que l'aie besoin de vous recommander envers tout autre la même discrétion.

#### 32 LETTRE II.

P. S. Vous me paroissez desirer si vivement de sçavoir pourquoi je voudrois que vous euffiez pris une femme moins célebre que Mme. de Vo...que vous en augmentez le chagrin que je sens de ne pouvoir actuellement vous le dire. Jusques à ce que vous me mettiez en droit de rompre le silence là-dessus, figurez-vous, pour vous tranquilliser, que si je le desirois, ce ne seroit que parce qu'une femme un peu plus ignorée que celle là, vous auroit donné un ridicule moins éclatant. Ce n'est pourtant pas absolument cela; mais comme vous n'en tirerez pas de moi davantage , je vous conseille, en amie, de vous contenter de ce que je vous donne.



### LETTRE III.

Ous avons tous deux; Monlieur, régalement à nous plaindre y vous de ne m'avoir pas rencontrée chez moi; moi de ne m'y être pas trouvée, puisqu'il en résulte pour chacun de nous la peine d'écrire; & qu'il y en a peu qui, de notre aveu, nous coûte autant que cellelà. Je ne sçais fi sur ce point vous ne m'avez pas exagéré vos répugnances; mais quant à moi, il est de toute vérité que ce n'est jamais fans avoir eu besoin de m'y exhorter long-tems, que je me détermine à prendre une plusie. Après ce petitipréambule, je vais, pour ne pas forme plus long tens qu'il ne faut, foit spour votre commodité, soit pour la zmienne, passer tout de suite à ce que j'ai avous dire.

is alle y a certainement beaucoup de fimelle dans vos conjectures; & ; peutêne, weezwous mis plus d'art encore dans la façon dont vous me les avez préfences, qu'en croyant me deviner fi bien ; vous n'avez du intérieurement mous auribner de lagacité. Vour desL B T. T. RTE: BIL.

sein, en les offrant à mes yeux avec tant de précautions, étoit il que je ne les saifisse pas? Il m'a paru que non: seroit-il que je les discutasse? L'un est plus probable que l'autre; & me seroit aussi plus agréable à tous égards, si différentes raisons ne m'interdisoient sur cela, je ne dis pas une discussion bien étendue:, mais même toute espece de discussion. La crainte qu'en cherchant à vous prouver le peu de fondement de vos foupsons, je n'allasse machinalement plus loin que je ne voudrois, m'oblige donc de laisser autant à vous désabuser de ce que vous croyez aujourd'hui. Toute nécessité cependant que je suis à me renfermer à cet égard dans le filence le plus profond, je n'en ai pas moins cru que je ne pouvois glisser absolument sur les idées que vous vous êtes faites, sans leur donner dans votre esprit un degré de force qu'il ne me convient pas qu'elles aient. Non, assurément, que je vous croie capable de les répandre; mais il est tout simple, ce me femble, qu'on n'eime moint à laisser de soi une idée désavantagense, & fausse par-dessus le marché, Je ne suis pourtant paș assez injuste pour être blessée, autant que vous me paroissez le craindre, de ce que ma

derniere lettre vous a fait penser de moi; je sçais que j'y ai donné lieu; & qu'à ce que je vous écrivois, il vous étoit presque impossible de ne pas croire du genre le plus tendre, l'intérêt que j'y montrois pour M. de Cercey. Je ne me fuis pas même un seul instant abusée fur cela; & toutefois je l'ai bravé. Ce n'étoit pas que je vous misse, sans beaucoup de répugnance, dans le cas d'avoir de moi une opinion si différente de l'opinion que vous paroissez en avoir prise; mais je n'en ai pas été, malgré cela, plus arrêtée sur l'objet qui conduisoit ma plume, & regloit mes démarches. Vous vous êtes, ou je suis blen trompée, vivement repenti d'avoir cru que mon cœur n'avoit jamais été engagé, ou du moins, qu'il étoit libre: en bien! vous vous trompiez cependant si peu, soit sur le présent, soit sur le passé, qu'il ne tient absolument qu'à vous d'être encore, à cet égard, comme vous étiez; & de compter sur ma parole, que vous n'aurez point à vous en repentir. Si vous m'eussiez plus particuliérement connue, ou que, depuis que vous me voyez, vous eussiez pris la peine de m'étudier un peu, vous auriez sans doute été moins prompt à penier qu'au lieu de la vertu,

ou de l'indifférence que jusques alors vous m'aviez attribuée, je ne possédois que l'art de me masquer mieux qu'une autre. Le vous avois même écrit que vous pourriez sçavoir un jour ce qui me faisoit prendre tant d'intérêt à M. de Cercey; & cela pouvoit vous faire suspendre votre jugement: mais il est si fingulier qu'une semme de mon âge, & qui est dans le monde depuis quatre ans, s'y foit maintenue dans une entiere liberté, que je ne serois pas surprise de vous trouver assez peu de disposition à me croire sur cela, sans en avoir de meilleurs garans que mon propre témoignage, & même que ce qu'en semble penser le public. Je ne sçais, de plus si j'aimera jamais; je tâcherai que non; mais si ce malheur m'arrivoit, il seroit tant dans mon caractere, que mon amant & moi fussions les seuls qui le scussions; & vous m'avez vue tant de sois m'élever contre l'usage qui s'est introduit parmi nous de ne point dissimuler ce qui se passe dans notre-cœur, que vous auriez dû moins facilement croire que je vous ouvrois, & avec tant de légereté, le mien sur un point si délicat. J'ai pris, je l'avoue, pour enlever M. de Cercey à une fantaile qui me paroissoit

LETTRE III. déshonorante pour lui, une voie affez extraordinaire: mais c'étoit, à mon sens, le moyen même que j'employois qui devoit vous rendre plus circonspect fur les inductions que vous aviez à en tirer: car enfin si je l'avois aimé, n'auzoit-ce pas été plutôt à lui qu'à vous que j'aurois imaginé d'écrire ? &, en suppo-- fant de toute inutilité les représentations que j'aurois été en droit de lui faire, croyez-vous que l'eusse attribué à l'a-mitié un pouvoir que l'amour n'auroit plus eu? Je pourrois donc, comme vous voyez, me plaindre, si je voulois, de ce que vous avez pensé à mon désavantage; mais je craindrois qu'en prenant cela si fort à cœnr, je ne vous affermisse plus dans vos idées, que je ne vous en détournerois. Encore une sois, il n'est pas impossible qu'un jour vous sçachiez mes motifs, quoique pourtant il n'y ait pas d'apparence que ce soit moi: qui vous en instruise. Vous voilà, n'estil pas vrai, plus embarrassé que jamais. Je ne scaurois moi, yous en dire davantage: laissons donc cela. Je veux & dois me borner à vous rendre graces, & de m'avoir rassurée sur le compte de votre

ami, & de la promptitude que vous y avez mile. L'on m'avoit dit qu'il avoit

près de Mme. de Vo... l'air de la plus grande vivacité, & que vous le laissiez, vous, paroître amoureux, avec une tranquillité qui pouvoit vous faire trèsjustement soupçonner de vous intéresser fort à son succès. Vous vous défendez d'avoir formé le projet de le mettre en avant pour faire plus commodément votre retraite; & je crois, puisque vous me le dites, que c'étoit à tort qu'on vous en accusoit. Comme vous avez de ·l'esprit, que j'en trouvois dans l'idée qu'on vous prétoit,&que je ne puis ignorer à quel point vous desirez que Mme. de Vo... vous fasse la grace de ne plus vous aimer, je n'avois pas hésité à croire, qu'en effet, elle vous étoit venue. Vous aimeriez mieux, dites vous, en faire usage, que du stratagême que je vous avois indique, par la raison que celui là vous sauveroit de la contrainte cruelle de montrer de l'amour à une femme qui ne vous en inspire pas, & qu'en même tems il vous paroliroit plus sur, parce que si vous ne pouvez pas douter aujourd'hui que Madame'de Vo . . . n'agisse plus par vanité que par seneimene, vous ne sçavez poins, si en vous voy ant aussi tendre que pour la tromper, il faudroit que vous le parussiez, l'un ne prendroit pas la place de l'autre; au lieu qu'en . persistant dans votre freideur pour elle; & en lui offrant, d'un ausre côté, le pettacle d'un homme aimable, & en apparence fort amoureux, ou sa tête se prendra pour lui, ou sans autre motif que celui de vous punit de l'indifférence que vous lui marquez, elle finira indubitablemens par en faire votre successeur. Vous pouvez avoir lieu de vous en flatter; il se peut aussi que cela ne vous réuffiffe pas ; j'ai , en vérité, quoi que vous en puissiez croire, trop peu d'expérience sur ces choses là, pour pouvoir décider, ni du parti que vous avez à prendre, ni du fort qui vous est réservé, & ne sçaurois m'empêcher de rire du sérieux dont je vous vois me confulter fur des choses que, par toutes sortes de raisons, vous devez sçavoir infiniment mieux que moi. l'ignore, au reste, ce qui vous inspire da tristesse qui se fait sentir dans toute votre lettre. Si c'est l'ennui de votre situation actuelle, je vous confeille d'en fortir le plus promptement que vous pourrez, & même à quelque prix que ce puisse être : car, sans plaisanterie, il seroit à craindre si elle duroit, qu'elle ne prît considérablement sur votre santé. Ah! la bonne leçon pour vous, s'il y en avoit que la vanité, le caprice & l'ennui du désœuvrement ne

L'E TOTARGES ELL

sendissent pas inutiles aux hommes l'Ie n'ai nulle peine à croire que vous laisserez toujours ignorer à M. de Cercey la démarche que j'ai faite en sa faveur ; & je ne pouvois pas, à ce qu'il me semble, vous prouver mieux que par ce que je viens de faire, à quel point je compte sur votre discrétion. Sans vous connoître encore beaucoup personnellement, je sçais comme on pense de vous dans de monde, & ne crois pas que, fans la mériter, on puisse y jouir d'une réputation si générale. Adieu , Monsieur, je pars dans l'instant pour la campagne, où je compte passer quelque tems; M. de Cercey, quoiqu'il ne soit pas toutà fait autant mon amant que vous le -croyez, y vient avec moin Son retour vous apprendra le mien; & fi vous vous trouvez de mon: commerce ; aussi bien que vous me le dites, & que moi-même je le desire, je m'en appercevrai au · soin que vous prendrez de me chercher.

### LETTRE IV.

N homme de qualité de qui la figure, par elle-même, on ne peut pas moins avantageule, n'étoit ni relevée par la magnificence des habits, ni marquée encore par aucune désoration quelle qu'elle pût-être, rencontré seul un jour, par jene sçais quels marauts, en fut, malgré toute la vigueur de sa résistance, traité tout au moins fort indécemment. Il disoit sur cela qu'en cette occasion, on lui avoit fait payer l'amende de sa mauvaise mine, & trouvoit tout simple que cela eut été. Me fiéroit il de m'étonner davantage que, moi, d'ailleurs, me mettant en prife, vous m'ayez jugée moins, peut-être, d'après ce que je suis, que comme j'ai dû vous paroître, & eofin que vous m'avez fait payer l'amende de mon sexe? En effet, vous avez dû avoir trop de peine à ne me croire rien dans le cœur, pour ne point vous presser de saisir la premiere occasion qui pourroit se présenter de croire le contraire. Eh ! qui dans les mêmes circonftances n'eût pas fait comme vous? Je LETTRE IV.

vous écris! & quel est l'objet de ma lettre? C'est de vous prier, & avec toute la vivacité possible, de mettre tout en œuvre pour que M. de Cercey ne s'engage point avec Madame de Vo...Quelle demande devoit jamais plus dépofer contre la tranquillité de cœur dont il me plaît de me parer ? Car, si comme je le soutiens, M. de Cercey ne m'inspire point d'amour, que m'importe qu'il en ait ou non pour une autre? Je dis que la feule raison que j'aie pour que cela ne me soit pas austi égal qu'avec l'indistérence que l'affiche, cela me le devroit être, est que la crainte que la liaison qu'il pourroit former avec Mme. de Vo... ne le déshonorât; mais, franchement, ai-je dû en être crue? Que je craignisse qu'elle ne lui donnât un ridicule, passe; mais du sidicule au déshonneur, la distance est fi grande,& la différence en est si marquée, qu'il ne se peut point que je les aie confondus. Je n'en ai pas moins paru le faire;& c'est cela qui me condamne, car moins il se pouvoit que je m'y trompasse, plus vous avez dû vous défier du monif que je donnois à ma démarche, & croire, ainsi que vous avez très-ingénieusement fait, qu'elle n'en avoit point d'autre que mon amour, & que la crainte

LETTRE IV. qu'on ne m'en enlevât l'objet. De même, cependant, que les gens qui, sur sa mauvaile mine, avoient donné, à peu de chose près, les étrivieres à ce M. le duc, s'étoient mépris; vous commencezà concevoir qu'en me jugant, foit d'après les regles générales, foit d'après ma propre action, vous pourriez bien aussi vous être trompé. Vous me le dites, du moins; mais malgré cela, je n'en voudrois pus plus répondre que vous fusiez aush parfaitement revenu de vos foupçons que vous voudriezme le faire croire; & la raison que j'ai d'en douter, est, ce me semble, toute simple : c'est que, comme je n'ai pas moi même craint d'en convenir, je vous ai donné sujet d'en concevoir, & que je ne vous en ai fourni aucun de les perdre. Je dirai plus; la conduite que j'ai tenue depuis, n'a pu que vous avoir autorisé à les garder, puisque je suis actuellement à la campagne avec le même homme qui a été l'objet des vôtres. Je vous ai dit, il est vrai, que vous vous trompiez lorsque vous nous croyiez l'un pour l'autre un cerfain attachement; mais, de quel poids dans cette occasion pouvoit être mon désaveu : Sans compter que, ne vous devant aucun compte de mon cœur, j'ai

pu me croire fondée à n'être pas sincere avec vous fur les mouvemens, vous ne devez point ignorer que c'est une cho. se sur laquelle en général, nous nous croyons assez permis de dissimuler; & que c'est même, de tous les secrets, le seul qu'on nous accuse de ne laisser jamais échapper. Je serois donc beaucoup moins surprise de vous voir encore à cet égard, tel que je vous ai laissé, que je ne le ferois du changement de vos idées. Si même, pour être sûre que vous y persistez, j'avois besoin de quelque chose de plus, je le trouverois, soit dans le ton, soit dans la multiplicité des excufes que vous me faites; vous ne croiriez m'en devoir nictant, ni de fi foumis les, si vous ne craigniez pas de m'avoisoffensée; & cette crainte ne peut être en yous, qu'en raison de la certitude que yous avez d'avoir pénétré les plus secrets sentimens de mon ame ; car que l'on ait tort ou raison, c'est un préjugé très établi que nous ne nous blessons jamais plus des conjectures du genre des vôtres, que quand nous le méritons le mieux. Vous pourriez, cependant, & sans craindre de vous flatter trop, m'attribuer contre vous une moins grande colere. Si vous m'aviez devinée, mon secret seroit entre

les mains d'un honnête homme; j'aurois par conséquent de quoi être moins peinée que yous me l'eussiez surpris; & si vos soupçons ne sont pas sondés, j'ai plus encore de quoi me consoler de vous les voir, puisque le tems les détruira infailliblement. En attendant qu'il vous prou ve si c'est vous qui vous abusez, ou si c'est moi qui vous abuse, je ne me tiendrai pas plus outragée que vous continuiez de penser sur cela comme vous faifiez à mon départ de Paris; je l'ai même été si peu de vos idées, que je ne me serois seulement pas rappellé ce prétendu délit de votre part, si vous n'eussiez pas cru devoir vous en justifier à mes yeux. Si, au reste, je ne suis pas austi convaincue que vous le voudriez, de votre con--version à mon égard, je n'en suis pas moins sensible à la crainte que vous me montrez de m'avoir déplû; & en vous assurant que la vôtre ne sçauroit être plus mal fondée, je ne vous en rends pas moins graces très fincérement d'une Inquierude qui ne peut jamais être que fort obligeante pour moi.

#### LETTRE V.

A 1 jusques-ici, Monsieur, été pour si peu dans les arrangemens de votre vie, que je ne puis affez m'étonner de la vivacité dont vous paroissez sentir mon absence : que vous regretassiez beaudoup M. de Cercey, rien n'auroit moins de quoi me surprendre; maismoi! quand j'aurois comme lui, l'honneur d'être dans vos plus intimes confidences, de quelle ressource pourrois-je vous être? Je suis plus accoutumée à me moquer des amans qu'à les plaindre; & peutêtre me verriez-vous entraînée par la force de l'habitude, au milieu du récit que vous croiniez le plus intéressant, vous rire fort indiscrétement au nez, ou du moins en avoir beaugoup d'envie. Ne vous plaignez donc pas avec tant d'amertume de mon éloignement : il y a, encore une fois, trop peu de tems que j'ai l'honneur d'être un peu de vos amies, pour que, moi de moins où vous êtes, il puisse vous y manquer autant de choses que vous le dites, & pour que votre politesse ne vous fasse point

m'exagérer ce que vous y perdez. Je n'en conviens pas moins avec vous que j'ai devancé de beaucoup le tems où l'on va ordinairement à la campagne; mais, sans compter les raisons particulieres qui ont pu m'y conduire, je n'aime pas à n'y aller que quand le changement de la verdure & la diminution des jours m'annoncent le retour de l'hyver : saison aux plaisirs de laquelle je ne tiens pas affez pour qu'elle ne menfaffe point toujours regretter infiniment les autres. Je ne sçais de qui vous tenez que mon séjour chez Mme. de L.V.... n'est qu'un essai d'une plus longue retraite; mais vous verrez que ce sera de quelque . mauvais plaisant que vous aurez peutêtre un peu fatigué du chagrin que vous cause mon absence; & qui pour s'en venger, se sera diverti à vous en faire craindre une qui pourroit presque pas-ser pour éternelle, si elle avoit la durée dont on vous a menacé. Je m'étonne, sieje pense juste sur cela, que wous ayez pu si facilement donner dans le piege qu'on vous a tendu. Si j'étois, ainfi que vous le croyez, dans l'intention d'aller passer quelques années dans mes terres, il ne feroit pas à présumer que je n'eusse point sait part de ce projet à

mes amis; & que, par conséquent, vous eussiez dû ne l'apprendre que de quelqu'un qui, selon toute apparence, n'est point à portée d'être instruit de mes desseins & de mes vues. Mais à propos de quoi aurois je formé le dessein que vous m'attribuez? Notre fortune est très grande, & l'on ne peut pas moins dérangée; notre train étant monté, non d'après ce que nous sommes, (car rien ne seroit moins juste que cette regle) mais d'après ce que nous possédons, vous devez sentir que nous ne sommes point dans le cas d'aller forcément à la campagne réparer les sottises que nous aurions pu faire, tant à la cour qu'à la ville. Il est vrai que, comme on ne pense pas toujours de même, & que l'on se croit souvent revenu des plaisirs tumultueux quand on n'en est que fatigué, M. de..... a de tems en tems le jargon de la philosophie, parce qu'en coûtant beaucoup moins que la chose, il fait en genéral à peu près le même honneur. Qui l'entendroit dans ces instans, louer. la tranquillité de la campagne, & soutenir ayec tout le feu possible qu'il n'y a point de bonheur qui ne soit fort au desfous du bonheur d'y vivre, croiroit le plus fermement du monde, qu'il va s'y enterrer

LETTRE V. renterrer pour le reste de sa vie : peutêtre l'auriez vous surpris dans un de ses accès de solitude; & que c'est de lui que vous tenez ce projet qui semble vous -alarmer pour moi; mais fi ma conjecture sur cela est bien fondée, je vous conseille de croire moins à son enthousiafme prétendu pour la vie rustique, qu'au goût très-réel qu'il a pour la cour, & qu'à tout ce qui l'y attache. A l'égard de mon retour à Paris, je n'imagine pas qu'il soit aussi prompt que vous me paroissez le desirer. l'ai premiérement pour Mme. de L. V. l'amitié la plus tendre : son intention est de faire ici un assez long séjour : & la mienne est de ne retourner à Paris qu'avec elle. De plus, sans tout cet appareil de philosophie qui, de tems en tems, entoure M. de... j'aime beaucoup la solitude: celle-ci est charmante; il n'y a pas, à mon gré, de maison qui soit tout à la fois plus agréable & plus commode que celle que nous habitons, & où le luxe, quoiqu'il en ait plus que Mme. de L. V. ne le desireroit, couvre ou défigure moins les beautés de la nature. Avec un paysage d'une richesse & d'une variété singulières, nous avons dans un parc d'une très grande étendue, & admirablement planté, des prés & des

Tome VII. Part. 1.

containes, enfin, tout ce qui dans ce genre peut charmer les regards, & porter à cette rêverie qui, pour les ames sensibles, est un état si délicieux. Quant au monde que nous avons ici, il est dans ce moment composé d'assez peu de personnes; & plût au ciel que le nombre ne s'en accrût pas! Mais c'est ce qui, malgré le dégoût de Mme. de L. V. pour le fraças, ne sçauroit naturellement s'espérer. L'ai pour ma part emmené l'abbé T...ce n'est pas affurément que du côté de l'esprit & des connoissances il puisse m'être d'une grande ressource; mais comme il sçait l'Italien, je veux me fortifier avec lui dans l'usage de cette agréa. ble langue que depuis mon entrée dans le monde, j'ai un peu trop négligée. Le vieux baillif de S... est aussi avec nous; je m'amuse à lui faire conter des aneodotes, sur-tout celles du siege de Candie, qui sans doute, parce que la scene en étoit dans l'isle de Crete, a toujours pris fur mon imagination. Il n'a pas d'apord eu moins de peine à convenir qu'il y eût été, que si je l'eusse accusé d'avoir vu le siege de Troye, mais enfin il s'est arrangé avec moi sur cela. Pour lui, ce n'est pas par rapport à moi, mais à la uite de Mme, de Pr... grande - tante,

LETTRE V. tout au moins, de Mme. de L. V. qu'il y est venu: il a jadis été fort amoureux d'elle, & s'en souvient encore. En voyant ce qui leur reste à tous deux des anciennes mœurs ; à les entendre parler de leur tems, & à le comparer avec le nôtre, j'ai peine à croire qu'ils ne soient que du siecle dernier; & qu'en quarante ou cinquante ans, il se soit pu faire dans notre façon de penser, & dans nos usages une si prodigieuse révolution. En faisant parler Mme. de Pr... j'ai découvert qu'elle avoit eu du goût pour le comte de Guiche, ce sameux conquérant de l'ancienne cour, & qu'elle a fait tourner la tête à M. de Seignelay: elle pourroit, je crois, dater de plus loin encore; mais elle ne veut pas. Comme elle, & le baillif ont vu un grand nombre de choses, qu'ils ont conservé beaucoup de mémoire, & que je ne cesse de les interroger, j'aurois peine à vous dire tout ce que j'en apprends. Avec deux amis de Mme. de L. V. gens de beaucoup de mérite, mais peu connus 'hors du monde où ils vivent, nous avons M. de Po... qui est venu avec Mme. de Pr... & le baillif: à l'usage qu'il sait de son esprit, on est fâché de ne pouvoir absolument pas lui en resuser. Mais on

LETTRE V. s'en dédommage en le lui trouvant tel qu'il l'a: c'est-à dire, pédant, sec, âpre, contrariant; de plus, il est si désagréablement rempli de lui même, qu'il nous est beaucoup plus à charge qu'il ne nous amuse. Par bonheur pour nous, il ne scauroit nous rester long tems; & nous attendons son départ avec d'autant plus d'impatience que L. M... qui n'en fait pas plus de cas que nous, & que nous aimons, doit venir le remplacer. Ce n'est pas que je croie à ce dernier beaucoup moins d'amour-propre qu'à l'autre; mais, sans compter qu'il a plus le droit d'en avoir, il sçait cacher sous un air si modeste, que lorsqu'il m'arrive de lever le voile dont il le couvre, je n'ai rien de plus pressé que de le laisser recomber. Adieu, Monsieur, voilà une fi longue lettre que je suis presque tentée de vous en faire des excuses : vous devez cependant moins vous en prendre au désœuvrement de la campagne qu'à tout ce que votre propre lettre m'offroit à traiter. Moins il y a d'apparence que vous ayez vous même, la premiere fois que vous écrirez, tant de choses à discuter avec moi, plus je crois pouvoir

aussi vous permettre plus de briéveté. Je crois ne devoir pas oublier de vous

## Lettre VI.

dire que M. de Gercey est un peu piqué du silence que vous avez gardé avec lui. Je vous en avertis d'autant plus volontiers que je ne crois pas que la paix soit bien difficile à rétablir entre vous deux.

## Character Contraction Contract

## LETTRE VL

L me paroissoit aussi fort singulier que vous vous imposassez de si grands ménagemens pour une semme qui en mérite si-peu, & que la crainte de sespropos fut l'unique chose qui vous y engageât. Qu'en pareil cas cette considération nous retienne dans les chaînes, même les plus pelantes, rien n'est' plus simple, à cause de l'influence que vos discours ont sur notre réputation, & de l'irréparable tort qu'ils peuvent rrous faire. Mais que peuvent vous faire les nôtres; & quand nous serions assez: mal conseillées par le dépit pour nous plaindre de l'inconstance d'un amant, qu'en pourroit-il résulter contre vous ?" N'est-ce pas au contraire une maxime généralement reçue, qu'un mauvais procédé de plus avec les femmes, n'estpour vous qu'un moyen de plus de leur

plaire? Je ne comprenois donc pas votre conduite; mais puisque cette semme est méchante, qu'il n'y a point de noir-ceurs qui lui coûtent, & que vous vous croyez dans le cœur un sentiment à l'objet duquel elle auroit pu nuire, je cessé d'être surprise que vous vous soyez prescrit tant d'égards, & vous félicite en même tems de ce que le petit de... ce poupin, tout à la fois si joli & si méprisé, est venu vous tirer d'affaire. Elle l'a donc pris! j'en suis fort aise, je vous jure, tant à cause de la liberté que cela vous rend, que parce qu'un pareil choix acheve de la définir : carne vous y trompez pas au moins, vous aviez eu de terribles précurseurs; & tels qu'en vérité il y avoit, si vous me permettez de vous le dire, une sorte d'ignominie à leur succéder; mais dites-moi vous-même, je vous prie, comment avec un sentiment dans le cœur ( il me femble, du moins que si le mouvement qui occupe le vôtre y étoit moins décidé qu'il ne paroît l'être aujourd'hui, & s'y faisoit cependant distinguer déjà) vous avez pu pren-dre cette semme ? S'il étoit fort étonmant pour moi que vous l'eussiez fait, vous ne sentant rien pour elle, jugez à quel point votre conduite doit me pa-

foître extraordinaire; vous, ayant pour une autre un sentiment de présérence! Ah vraiment, je l'oubliois! c'est que Mme. de Vo... l'a voului en vous fuivant toujours dans cette malheureuse affaire, je vois avec quelle basfesse pour elle, elle l'a commencée, & ou'enfin elle ne sembloit pas d'abordi ý attacher plus d'importance que vousmême: mais, depuis, elle a juge à propos que ce qu'elle avoit regarde comme la chose du monde la plus indifférence, & qui ne vous lioit tous deux en aucune façon, en devim une durable. La bel'e raison pour que vous y consentissiez! &, s'il vous plaît, pendant tout ce tems là, que faifoit ce sentiment que vous vous croyiez ? Il achevoie de me rendre à plaindre, me répondrez-vous. Ah! Monsieur, que vos sentimens sont d'une terrible espece, fi vous n'y trouvez seulement pas de quoi vous sauver d'une fragilité que les fens ne vous consoloient pas plus que le cœur! mais, cet objet secret de vos adorations n'ignore point, peut-être; que vous avez eu l'honneur si commun, & en même tems si peu recherché, de plaire à Mme. de Vo...; &t, s'il doit vous fendre la justice que c'est malgré vous qui en étiez après aussi honraix que vous

LETTRE VI auriez dû l'être avant que cette liaifon a percé, en a-t-il moins à vous reprocher de l'avoir formée ? Quelle opinion voulez-vous qu'elle lui donne de votre façon de penser? Je ne me crois pas moi, plus déraisonnable qu'une autre; mais je ne vous cache pas que si j'étois à la place de la personne que vous croyezaimer, cette aventure me donneroit de votre façon de penser, d'étranges idées. Mais, me direz-vous encore, loin d'être aime, je n'ai pas encore dit que j'aime (car,. si je ne me trompe, vous en êtes-là). Que pouvois-je devoir à une femme qui ignore. encore l'impression qu'elle fait sur moi. Vous avez raison: maissi vous n'étiez pas dansle cas de lui rien devoir, vous deviez à votre sentiment de ne rien faire qui, prouvant à quel point il est subordonné au caprice & à l'occasion, lui donnât moins de poids lorsque vous croirez devoir le laisser éclater, & c'est, selon toute apparence, ce que vous avez fait, si toutefois la dame à qui, avec tant de mystere que les gens qui vous voient le plus, ne s'en doutent seulement pas, vous avezdédié votre cœur, pense sur cela comme. moi. Un amant si susceptible d'impression, & qui n'est jamais prémuni contre

les hasards, même les moins dangereux,

#### LETTRE VI. doit être terriblement incommode pour une femme un peu délicate. J'aurois, je crois, la tyrannie d'exiger du mien autant que je lui donnerois moi-même: & ne voudrois pas qu'il fit plus que moi, de ces distinctions qui vous sont faire des infidélités avec si peu de scrupule & de retenue; enfin, je serois sur cela sévere jusques au ridicule, peutêtre... Comme j'en étois là de ma lettre; . M. de Cercey est venu me montrer celle que vous lui avez écrite. Je ne sçaurois trop vous remercier de tout ce que vous y dites de flatteur pour moi sur mon caractere. Je crois, en effet, pouvoir, sans trop de vanité, vous affurer que vous vous en trouverez fort bien. A l'égard des éloges dont vous honorez ma figure, le peu qu'elle est à mes yeux me dispense de vous en rendre les mêmes gtaces. Quand j'aurois de quoi ne les pas croire exagérés, il ne seroit pas en moi d'y être bien sensible. Comme les

amans me conviennent moins que les amis, je prise beaucoup plus les vertus qui nous domnent, & nous attachent les derniers, que les agrémens qui nous attirent les autres. Je crois, au reste, devoir ne vous point cacher que si M. de, Gercey à trouvé dans votre derniere

LETTRE VI.

lettre toute la confiance qu'il est en droit d'attendre de vous, il n'en a pas moins été alarmé d'un certain ton de sécheresse qui lui paroît y regner. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point il est délicat en amitié. Vous ne sçauriez donc le rassurer trop tôt sur votre pré-

n'en a point mérité de voire part, & vous ne passez pas pour capricieux.
Quoi ! vous êtes amoureux ! & vous vous ennuyez près de l'objet de votre passion ? C'est de bonne heure assurément. Mais, ne seroit-ce pas que comme moi, cette divinité seroit absente ?

rendue froideur: je dis prétendue, &t n'imagine point me tromper; car il



## LETTRE VII.

A1, Monsieur, un très-important service à vous demander; & même, quoique vous puissez encore en penser, beaucoup plus important pour moi, qué le service que vous me rendîtes, il y a quelque tems , par rapport à M. de Cercey, eût-il même été aussi près de s'engager avec Mme. de Vo.. qu'il en donna la peur. Si, au reste, la confidence que je vais vous faire, ne vous prouvé point de ma part l'estime la plus sincere, & la confiance la plus étendue, j'ose dire que ce ne sera pas ma faute : j'entre en matiere. La conduite de M. de... est si connue que je crois pouvoir, sans indél cence, vous parler à cet égard, à vous dis je, qui depuis trois mois, toujours fon confident, & quelquefois son com plice, en sçavez sur cela beaucoup plus que je në pourrois vous en dire. Quant à la façon dont je puis être affectee de cette même conduite, je vous prie de ne pas trouver mauvais que ce soit encoré un mystere entre vous & moi: it m'est revenu que M. de... qui n'a jamais plus? voue vous, mis la fidélité au rangdes vertus nécessaires, paroît avoir envie de quitter Mme. de G... pour prendre Mme. de Li... & je ne vous cache pas que je serois austi fâchée de voir arriver cela, que si j'étois la premiere de ces deux dames. Vous imaginez en cet instant, peut être, que puisque, je sçais, & souffre, qu'il me donne des rivales, le choix doit m'en être égal; & ne concevez même pas qu'il puisse ne me l'être point; mais en cas que ce soit ainsi que vous pensiez, je nedoute point que quand je vousaurai exposé les réflexions que par état l'ai été forcée de faire sur ce chapitre,... je ne vous ramene à mon sentiment trèsdifférent, en effet, de la façon de penser que je dois vous supposer sur cela. Si j'aime mon mari, une rivale qui craigne de s'afficher, qui jouisse modeste. ment du triomphe qu'elle remporte surmoi, & qui enfin ait des mœurs, doit incontestablement me rendre moins à plaindre que ne feroit une femme d'un caractere tout opposé. Elle peut & doit même chercher à remplir le cœur de mon mari; mais du moins elle ne se proposera pas de m'en ravir l'estime; & ne voudra de lui que ce que son sentiment lui rendra indispensablement né:

cessaire. Si je n'aime point mon mari; que, comme ces sortes de choses se sçavent toujours affez, ma rivale en soit instruite; & que sûre par conséquent en se gênant moins sûr sa victoire, de ne pas affliger mon cœur, elle ne cherche point à cacher l'amant qu'elle a choisi, du moins ne lui permettra t-elle jamais de se dispenser des égards qu'il me doit, parce qu'elle scaura que se je puis me passer de son cœur, j'ai besoin qu'il ait pour moi de la considération, & qu'ilm'en témoigne. C'est ainsi que pense Mme. de Gr ...; & l'autre est encore plus connue par la perversné de son caractere, que par les charmes de sa figure, & par les agrémens de son esprit. Gette femme enfin me fait trembler; & au point que ce ne feroit pas sans une véritable douleur que je verrois M. de ... s'attacher à elle. C'est positivement ce que je vous conjure d'empêcher. Vous vivez aujourd'hui trop intimément ensemble pour ignorer que tout l'esprit qu'il a, ne le sauve pas du malheur d'avoir dans le caractere presque autant de foiblesse que les gens qui pensent le moins; & c'est ce qui tout à la fois me fait craindre son goût pour Mme de L... & me flatter que vous pourrez, sans

#### A LETTRE VII.

Beaucoup de peine, l'y arracher. Ou je me trompe, ou une des plus fortes raisons qu'il ait pour la desirer, c'est qu'il est peut-être le seul de son genre qui ne puisse parler d'elle qu'à la boulevue; & qu'il donne affez dans le faux air pour s'en faire une forte de honte. Qu'on lui fasse envisager comme ignominieuse cette même conquête à laquelle il attache de la gloire, & je vous réponds que fa vanité l'empêchera bientôt d'y prétendre. Enfin, pour le sauver des cruelles mains où je le vois près de tomber, vous avez mille ressources que je ne puis vous indiquer, mais que je n'en crois pas moins immanquables. Ce n'est pas cependant que j'aie de l'injustice de vous rendre responsable de l'événement: je n'ignore point que M. de . . . a quelquesois la fantaisse vive: si le goût qu'il paroît prendre pour Mme. de Li.... n'est point, comme je m'en flatte, plus fonde sur l'honneur qu'il croit que lui feroit cette conquête, que sur ses agrémens, je conçois qu'il ne sera pas bien facile de lui en faire perdre le desir. Je suis sure, au reste, que soit par une timidité naturelle que tout l'usage qu'il a du monde, n'a pas encore bannie, soit qu'il attende que la sorte d'ivresse où

LBTTRE VIL elle est actuellement pour M. de F... soit un peu passée, il n'a point encore parlé; & c'est ce qui me donne quelque espoir que nous l'empêcherons de se charger de ces odieuses chaînes; moins son orgueil se sera compromis, plus nous aurons bon marché de ce que, fort abusivement il prend pour son cœur. J'aurois encore sur cela mille choses à vous dire; mais je n'ai pas en ce moment le tems d'entrer dans des détails plus étendus; & plaise au ciel que Mme. de Li... & M. de ... ne fassent paslong-tems la matiere de vos lettres & des miennes! A propos de lettres; j'en zi je ne sçais combien à faire, notamment pour Mme. la princesse de... Elle m'a fait a vant-hier l'honneur de m'écrire beaucoup de spirituelles niaiseries: & comme je ne scaurois lui faire attendre ma réponse plus long tems, je vais esfayer si je ne pourrai pas les lui rendre. Vous me paroissez si triste, si noir, que je crois ne pouvoir trop vous conseiller de vous faire aimer de l'objet de vosvœux, le plutôt qu'il vous sera possible. Si, par malheur, vous n'y parvenez pas, il ne me reste, pour vous secouer un peu, qu'à vous donner le confeil que Chirac donna un jour à un yaporeux de qui il ne sçavoit plus que faire: cette ordonnance, & dont il garantissoit le succès, étoit d'aller assassifiere quelqu'un qui ne s'y attendroit pas; & vîte à cheval pour aller tant que terre pourroit le porter. Je crois cela fort bon; mais faites plutôt comme Agnelet, prenez l'autre, si vous pouvez, s'entend.



## LETTRE VIII.

L est fort singulier, Monsieur, que M. de ... m'ait écrit la veille même de son départ, & qu'il ne m'ait absolument rien dit du petit voyage qu'il méditoit, & qui, selon toute apparence, étoit dès. ce tems-là déterminé. Ce silence de sa part sur un objet si peu important, me causeroit de vives alarmes, si en même tems que vous m'apprenez qu'il n'est pas. à Paris, vous ne m'assuriez point que Mme. de Li ... y est restée. Toutesois, ne trouvez vous pas, comme moi, forte extraordinaire que l'on n'ait pas vouludire à sa porte où il est allé? Que veut dire ce mystere ? Quelle qu'en puisse être la raison, elle ne me paroît point: valoir la peine d'être cherchée : peuttre n'a-t-il entrepris cette course si légere que pour amuser son désœuvrement: que ce soit ce qu'il vondra; puisque Mme. de Li... est à Paris, ce n'estpas après elle qu'il court; & rien ne m'est plus égal que le reste. Quand j'aurois compté moins sur les mémoires. qu'on a fourni, ce que vous me mané66 LETTRE VIII.

dez de la douléur où vous avez trouvé Mme. de Gr... ne pourroit plus me permettre de douter de leur vérité. Elle est digne d'un autre sort; & je la plains très sincérement d'avoir pris pour un des hommes les plus volages de son siecle une passion si tendre & si vraie. Après tout, pourtant, je serois encore plus fâ-. chée pour elle que cela sût autrement : il vaut toujours mieux avoir à supporter le malheur, que d'avoir à supporter le mépris. Je me doutois bien que quand vous la verriez, elle ne manqueroit pas de vous ouvrir son ame : ce qu'elle vous a dit de sa façon de penser, n'a rien qui m'étonne : à mes yeux, foiblesse n'est pas vice; & je n'ai point cru que pour aimer M. de ... elle méris tât d'être mise au nombre de ces semmes qui semblent n'exister que pour le déshonneur de leur sexe. Je n'en desirerois pas moins qu'elle voulût bien dans cette occasion ne se point contenter de gé? mir, & qu'elle sçut que ce n'est pas en montrant beaucoup d'amour à un amant qui veut devenir infidele, qu'on le ramene, ou qu'on le retient; mais en lui faisant craindre que ce ne soit avec plus d'indifférence qu'il ne se plast communément à le croite, qu'on le verroit

LETTRE VIII, changer. Elle se trompe d'ailleurs, si elle l'imagine plus exempt qu'un autre de cette sorte de lassitude d'être heureux, dont on prétend que l'amour même le plus tendre ne vous garantit pas; pendant laquelle vous croyez de la meilleure foi du monde ne plus aimer; & qui n'est dans le fond qu'un assoupissemeut cause, ou par le manque d'obstacle, ou par l'excès de confiance qu'une femme vous inspire : car il n'y a pas jusques à l'estime que nous vous forcons d'avoir pour nous, que vous ne tourniez à notre désavantage. Je suis donc presqu'assurée que, sans qu'il s'ent doute, la trop grande égalité de Mme. de Gr... & la certitude qu'il a d'en être aimé le plus sincérement du monde ; font, ce qui, plus que toute autre chofe, le portent à l'inconstance. Ne croyez point que je n'en parle que par conjecture : vous n'ignorez pas qu'il a cru m'aimer pendant deux ans; & peut-être cela auroit-il duré plus long tems; si j'eusse pu me déterminer, soit à le tourmenter par des caprices, soit à lui donner des craintes sur ma façon de penser, soit enfin à répondre à toutes les santaisses qu'alors il prenoit pour de l'amour; mais auxquelles je ne pouvois

pas me méprendre comme lui. Vous me demanderez peut-être pourquoi, sure par-là de le conserver, je ne l'ai pourtant pas voulu faire ? C'est que, sans empter des répugnances dont il pouvoit ne m'être pas facile de triompher, il m'étoit beaucoup moins important de garder son cœur, que de me conserver son estime. Tôt ou tard, de quelque prix que m'eût été le premier, il auroit toujours fallu qu'il m'eût été enlevé : il étoit nécessaire au bonheur de ma vie de me conduire avec lui de façon à ne point altérer l'autre; &, par je ne sçais quel hasard, très heureux sans doute; ce qui pouvoit m'y servir le plus, s'esttrouvé ce qui me contoit le moins. Tout ce qui, tant qu'un mari est amant, l'amuse & lui plaît dans sa semme, devient pour lui aufant de sujets de crainte, lorsqu'il cesse de l'aimer; & il est firare qu'il ne nous punisse point, lorse qu'il a pu parvenir à nous l'inspirer, de cette même confiance qu'il a quelquefois vivement sollicitée, que nous ne pouvons trop éviter d'en prendre. D'ailleurs, l'amour d'un mari est presque toujours, tant qu'il dure, accompagné de tant de tyrannie, & ordinairement L'de si fâcheuses suites, quand il a cessé.

69 que

que ce ne sera jamais ce sentiment que toute femme sensée desirera du sien. Mais pour revenir à l'objet de ma lettre, une des choses qui me paroît le plus nécessaire dans cette eirconstance, c'est d'employer tout le crédit que l'amitié & le ritre de confident vous donnent sur l'esprit de Mme. de Gr... pour l'engager à agir, moins d'après ses principes & son amour, que d'après le caractere de M. de... & le besoin qu'elle a qu'il ne soit pas infidele. J'avoue qu'il lui doit être douloureux de paroître assez peu .conséquente avec elle-même pour voir; avec toutes les apparences du désintéressement le plus grand, l'inconstance de ce qu'elle aime: que M. de ... pourra être en droit d'en conclure que, pour le perdre avec si peu de regret, il falloit qu'elle ne l'aimât guere; & qu'elle peut avoir à craindre qu'au lieu de le ramener, cette idée n'acheve de le pousser vers le crime qu'il veut commettre. Toutes ces terreurs pourroient, j'en con-viens, être légitimes, si c'étoit véritablement qu'il fût amoureux de Mme. de Li... encore ne voudrois-je pas répondre que, dans ce cas même, pour quelque tems du moins, la vanité ne l'emportat sur le sentiment. Enfin, je n'ai

70 LETTRE VIII.

pas besoin de vous dire tout l'intérêt que je prends à la chose; & je suis sûre, mais sure dans toute la force du mot, & bien moins en partant d'après des regles générales trop souvent démenties, que d'après la profonde connoissance que j'ai de M. de... que ce ne sera ni sans beaucoup de chagrin, ni sans perdre l'idée de ses projets d'inconstance qu'il la verra paroître faire si peu de cas de lui. Si, nées avec moins de vérité, ou, en cas que cela vous plaise da-vantage, moins entraînées par notre sentiment, au lieu de croire, comme nous avons communément la sottise de le faire, que nous ne pouvons témoigner trop d'amour à l'objet qui nous engage, nous pouvions lui faire craindre de ne nous avoir pas aussi soumises que son amour propre le desire, il y auroit, je vous le jure, bien moins de volages qu'on n'en voit. J'aurois, si je le vou-lois, de belles réflexions à faire sur la vanité des hommes, & sur toutes les surprises qu'elle leur fait; mais vous en êtes un : j'attends de vous un important service; & il y auroit'à moi trop de maladresse à vous fâcher dans ce momentci. Quand vous me l'aurez rendu, dussiez vous même m'accuser d'ingratitude,

LETTRE VIII. je ne serai peut être pas si circonspecte, Je vous prie donc, aussi tôt que vous aurez lu ma lettre (.carau moins je ne vous donne pas plus de tems ) d'aller chercher M. de... En supposant, ce qui, si l'on m'a dit vrai, n'est pas possible, qu'il vous ait fait mystere de sa nouvelle fantaisie, vous sentez bien qu'un des devoirs de la commission que je vous donne, est de lui en arracher le secret. S'il vous l'a confiée, l'eussiez-vous même déja applaudie, ne craignez point de vous contredire. En cas qu'il s'apperçût de votre variation sur cela, vous aurez tant de motifs de la justifier, que ce a ne doit pa; vous embarrasser une minute. Il peut vous être plus d'une fois arrivé de n'être point conféquent avec vous même, sans en avoir une si bonne excuse. En attendant que, comme pour vous même, j'ai cru devoir vous en prier, vous écriviez à M. de Cercey, du ton d'autrefois, je lui ai dit, pour calmer ses inquiétudes, qu'il n'étoit pas bien étonnant qu'avec un projet amoureux, du succès duquel rien ne peut encore vous répondre, vous eussiez perdu un peu de votre gaieté naturelle, & que vos amis souffrissent de vos chagrins. Il vous plaint d'autant plus

qu'il assure que, s'il ne vous a pas connu

de véritable passion, il ne vous en croit pas moins l'homme du monde le plus fait pour en avoir une. Dieu le veuille pour la semme que vous aimez, si vous parvenez à la rendre sensible! Mais, c'est donc un grand mystere que cet amour-là? Adieu, Monsieur, quand j'aurois à vous dire quelque chose de plus, ce ne seroit pas en ce moment-ci que je pourrois vous l'écrire: Mme. de T.... arrive; puisque vous sçavez combien je l'aime, vous ne serez pas surpris que je vous quitte pour aller l'embrasser.



# LETTRE IX.

IL se peut comme M. de.... vous l'a dit, Monsieur, qu'il ne pensat point à Mde. de Li... il est aussi possible, pour le moins, qu'il eût sur elle les idées qu'on lui attribuoit. Vous voyez qu'il convient des soins qu'il lui a rendus; & qu'il ne se défend que sur le motif; mais, ce motif est-il bien vraisemblable; & ne l'imagine t-il pas pour tacher de se faire une excuse? Je vous avoue pour moi, qu'il me paroît trèsextraordinaire qu'on ne feigne du goût pour une femme, que dans l'intention de ranimer le cœur d'une autre: & . en partant de là, je doute fort que, tout son confident que vous êtes, il n'ait pas cherché à vous imposer sur ses véritables dispolitions. Ce ne seroit pas, assurément, qu'il fût le premier qui se fût avisé de l'ingénieux stratagême dont il fe fait honneur: mais c'est qu'à la façon dont je sçais que Mde. de Gr... vit avec lui, il n'avoit pas le plus léger prétexte de le mettre en œuvre; & quand même cela auroit été, il n'a pas dans le cœur affez Tome VII. Part. I.

LETTRE IX. de délicatesse pour s'inquiéter beaucoup de la façon dont on l'aime. Ce n'est pourtant pas que je ne sçache que l'on peut vous aimer affez pour ce que vous lentez, lans malgré cela, vous aimer autant que vous croyez ordinairement, mériter de l'être; & que, sur cet article spécialement, les besoins de votre amour-propre passent quelquesois, pour . ne pas dire toujours, les besoins de votre cœur. Mais ce n'est pas encore ainsi que pense M. de... Sa vanité est une vanité tranquille qui ne doute jamais de rien : s'il rend des soins à une femme qui lui paroît en mériter de sa part, c'est beaucoup moins parce qu'il les croit nécessaires pour en triompher, que pour se conformer à l'usage qui ne permet pas encore à toutes de faire les avances. Lui dit-on qu'on l'aime ? il le croit, sur-tout si l'aveu qu'on lui fait, est confirmé pac des faveurs : car, c'est en amour, la seule chose qu'il imagine. Hélas! combien ne doit-il pas perdre à le borner comme il fait, sil'idée que je me fais moi-même de cette passion, métaphysiquement considérée, il est vrai, & par conséquent, un peu comme être de raison, n'est pas exagerée! Il faut, au reste, l'exécuter; quoique depuis qu'il est dans le monde,

LETTRE IX. il n'ait exactement fait autre chose que de paroître amoureux, & même de croire qu'il l'étoit, je parierois qu'il est bien loin encore de connoître ce sentiment: peut-être un jour en aura-t-il le bonheur. Ce n'est pas, lorsque je m'exprime ainsi, que moi personnellement, loin de regarder l'amour comme un bien, je ne sois, au contraire, très-convaincue qu'il est le plus grand mai de tous ceux qui sont attachés à la vie : mais je n'en sens pas moins que les hommes ne doivent point en penser de même : & quand il seroit en effet aussi à craindre pour eux. que je crois qu'il l'est pour nous, le malheur d'aimer ne leur vaudroit-il pas mieux encore, que le ridicule de se croire amoureux toute la journée, sans l'être une minute; ou, ce qui est pis encore, de ne point ignorer qu'ils ne le font pas; & d'agir pourtant comme s'ils l'étoient? Mais je reviens à M. de.... Ce qui m'a portée à croire qu'il vous trompe, c'est que, s'il n'eût eu, comme il le dit, que le dessein de donner à Mde. de Gr... de craintes sur son cœur, bien loin de se cacher ainsi qu'il le faisoit, des soins qu'il rendoit à Mme. de Li... il auroit, au contraire, voult qu'ils eussent eu une sorte de publicité;

& que rien ne prouve mieux qu'il y mettoit, & plus de goût qu'il n'en veut avouer, & moins de politique qu'il ne s'en vante, que le mystere dont il cou-vroit ses prétentions, & ce qu'il employoit pour les faire réussir. Encore une fois, je meurs de peur qu'il n'ait voulu vous tromper: & d'après cette crainte qui, fondée ou non, me tourmente beaucoup, je vous conjure de ne pas tant vous fier à tout ce qu'il vous a dit, que vous perdiez une occasion de lui peindre telle qu'elle est, la conquête que tout l'accuse de vouloir tenter; & d'étouffer, s'il est possible, sous le mépris, des desirs que je soupçonné d'être plus dissimulés qu'éteints. Il en pense lui-même plus de mal que personne, me dites vous ... Ah! mon Dieu! tant pis: je ne puis vous dire à quel point cette surabondance de mauvaise opinion m'est suspecte; & combien j'aimerois mieux qu'il n'eût, comme vous me le marquez, ni été au devant de ce que vous vouliez lui dire, ni chargé sur ce que vous lui dissez. Et Mme. de Gr...? Elle préferoit donc le malheur de perdre son amant, & de le perdre, bien sûr qu'il étoit adoré d'elle, & la honte de ne le conserver qu'en le faisant douter de sa tendresse? Le beauro-

man! en vérité! s'il y alloit moins de mon intérêt, je la laisserois en avoir le plaisir; ne fut ce seulement que pour voir si elle trouveroit dans l'honneur de jouer un rôle si brillant, de quoi se dédommager autant qu'il me paroît qu'elle le suppose, du malheur de perdre ce qu'elle aime. J'aurois aisément compris la répugnance, & n'aurois même pu que la louer, s'il eût été question de feindre un sentiment pour tout autre que M.de ... mais lorsqu'il ne s'agit que de paroître indifférent, & qu'un intérêt si grand commande une feinte qui n'a en soi rien d'avilissant, j'ai, je l'avoue, peine à concevoir qu'on s'y refuse! De sorte donc, que ce n'est en cette occasion qu'aux larmes & aux gémissemens qu'elle veut avoir recours? Encore une fois, cela est fort beau! Mais, dites-lui donc, vous qui devez si bien connoître les hommes que plus dans les circonstances où elle se trouve, une semme paroit regretter l'amant qu'elle voit près de lui échapper, plus elle lui donne envie de consommer son crime; qu'en général, vous n'aimez jamais avec plus de fureur, que quand vous ne vous croyez pas assez aimes; & que la vanité agit toujours plus sur vous que la reconnoissance, & même que le sentiment; mais vous êtes

LETTRE IX. trop discret pour lui dire tout cela, n'estil pas vrai? En vérité! si je pouvois, avec quelque décence, me mêler ouvertement de cette affaire, je lui donnerois de bien admirables conseils! Aust, prenez bien garde que la femme qui vous tient actuellement fous son empire, ne soit de ma connoissance. Vous pouvez juger, par la façon dont je pense des hommes, comment je lui parlerois de vous; & si votre triomphe n'en seroit pas au moins fort reculé. Mais il faut que je fois solle, avec le besoin que j'az de vous, de vous dire de pareilles dusetés: j'ai beau faire cette réflexion: il n'y a pas d'intérêt sur lequel la sorce de l'habitude & ma fincérité naturelle ne l'emportent. Adieu donc, de peur que je ne continue. Soit qu'il s'avoue malade, soit qu'il perfiste à nier qu'il le soit, veillez toujours M. de . . & comptez que ce dont je vous prie, m'est, toute

raillerie cessant, de la derniere importance. J'ai trop de consiance en votre amirié pour croire que je doive insister

sur cela dayantage.

## LETTRE X.

E me rassure donc, Monsieur, puisque vous le voulez; & que M. de... paroît avoir repris tout fon goût pour Mme. de Gr... mais, permettez-moi de vous le redire encore, ne comptez pas assez ni sur ce qu'il vous dit, ni sur ce qu'il croit, ni même sur ce que vous voyez peut-être, pour vous croire totalement dispensé de la tâche que vous avez bien voulu que je vous donnasse; & faites tout ce qu'il vous sera possible pour que, de tout ce qui peut être relatifà mes craintes, il ne lui échappe rien dont vous ne puissiez être instruit. Cette précaution est plus nécessaire que vous ne pensez. Je vous ai fait attendre ma réponse; j'en suis d'autant plus fâchée que je vous devois plus de remercîmens. Cependant une migraine affreuse que je viens d'avoir, a moins encore été la cause de mon silence que l'embarras où votre derniere lettre m'a mile. J'avois un desir extrême de vous marquer ma reconnoissance; mais je craignois en même tems de ne vous en donner des

preuves qu'aux dépens d'une femme qui m'est fort chere, en répondant à des questions où elle me paroît fort intéressée; il a donc fallu, avant que de vous satissaire, que je me consultasse; & j'ai enfin trouvé, toutes réflexions faites, que je devois d'autant moins vous refuser ce que vous demandez, qu'en vous l'accordant, je rends un très-grand service à un de vos amis, & que je ne compromets pas la mienne. Pour peu qu'elle m'eût confié l'état de son cœur, il est très-assuré que ce n'auroit pas été par moi que vous en auriez été instruit; mais puisque ce n'est qu'à moi que je dois mes lumieres; que même à plusieurs égards, ces lumieres ne seront que des conjectures; & qu'en vous les exposant, je ne commettrai point d'indiscrétion, je vais, sans aucun déguisement, vous dire ce qu'autrefois j'ai penfé de Mme. de T... dans ce qui peut intéreffer votre ami, & ce que j'en pense à présent. Je crois donc, ainsi que M. de P...lui-même, qu'elle l'a fort tendrement aimé. Comme, toute cachée qu'elle est sur les mouvemens de son ame, elle n'a pas dans le caractère l'ombre de la fausseté ( à moins cependant que la décence n'en soit devenue une ) mille

choses qui lui échappoient sans qu'elle s'en doutât, ou qu'elle croyoit renfermer autant qu'elle en avoit l'envie, m'ont convaincue qu'elle avoit pour lui plus de goût que sans doute ellemême ne le pensoit. Entre plusieurs preuves que je pourrois vous en apporter, j'en choisis une au hasard : je ne scais si, de toutes les preuves que j'ai cru en avoir, celle-ci est la plus forte; mais du moins c'est celle qui m'a frappée le plus. Paisque M. de P... vous a parlé de Mme. de T ... il a dû vous dire que non-seulement ils se voyoient très-fréquemment; mais qu'ils avoient ensemble de fort longs tête-à-tête. Un jour je le trouvai chez elle; peu de tems après mon arrivée, il sortit; je lui demandai s'il y avoit long tems qu'il étoit avec elle: elle me répondit qu'il étoit arrivé à cinq heures; il fait ses visites longues, lui dis-je: mais pas trop... Comment pas trop? il est huit heures! . . Je ne m'en doutois point... Vous ne vous êtes pas ennuyée, à ce qu'il me semble : . . Eh! le moyen que je m'ennuyasse?.. Je conviens que M. de P... a beaucoup de ressources . dans l'esprit; mais, marquise, avec tout l'esprit du monde on a, ce me semble, bien de la peine à faire passer un tête à tête de

cette longueur, à moins que le cœur n'en partage les frais avec l'esprit. Hélas! me répondit-elle, en poussant un prosond foupir, l'amour n'a pourtant pas été en tiers avec nous une seule minute! Je crus dans cette réponse, dans ce soupir, dans l'air de tristesse qui l'avoient accompagnée, voir deux choses qui toutes deux m'engagerent à laisser tomber cette conversation: l'une, qu'elle avoit pour M. de P... un fentiment que je ne pourrois, sans la désobliger, paroître avoir pénétré; l'autre, qu'elle n'étoit pas contente de sa situation. Depuis ce tems-là ie les ai fortoblervés tous deux; & plus je les ai vus ensemble, plus j'ai cru avoir de quoi me convaincre que Mme. de T... aimoit votre ami, qu'il l'ignoroit; & qu'elle-même craignoit tout ce qui auroit pu le lui déceler. Mais combien, malgré la sévérité de la réserve qu'elle s'imposoit, ses yeux, son ton, mille mouvemens que, dans les circonstances où elle étoit, if est, selon toute apparence, plus aisé de s'imposer la loi de contraindre, qu'il ne l'est de les renfermer, ne disoient-ils pas malgré elle, ce qu'elle s'obstinoit à cacher ! Plus je la connoissoir, plus je sentois à quel point, sans le sçayoir, elle se laissoit entraîner fi loin de ses principes & de ses résolutions; moins en même tems il m'étoit possible de concevoir comment M. de P... qui alors: soit chez elle, soit ailleurs, la voyoit presque tous les jours, pouvoit ignorer à quel point étoit tendre & vive l'impression qu'il faisoit sur elle; ou que, s'il s'en appercevoit, il pût n'y pas être plus sensible: j'avoue même qu'il m'arrivoit quelquéfois de lui en sçavoir mauvais gré: mais lorsque j'appris que c'étoit une autre pasfion qui lui fermoit les yeux sur le mérite de Mme. de T . . . je ne pus que l'es-timer de la conduite qu'il avoit avec elle. l'aurois cependant desiré qu'avec trop d'esprit & d'usage du monde, pour avoir pu, quelque peu d'attention qu'il y eût portée, le tromper sur ce qui se paffoit pour lui dans le cœur de Mme. de T... l'amitié qu'il lui témoignoit n'eût jamais eu que le caractere de l'amitié; & qu'elle eût été moins faite pour nourrir en elle un sentiment qu'il ne pouvoit pas récompenser. Il ne lui disoit pas qu'il l'aimoit, direz vous? J'en conviens: mais l'aveu de l'amour est-il donc la seule chose qui le marque? Les assiduités, les regards, le très tendre intérêt qu'on paroît prendre à quelqu'un,

n'en sont-ils pas, à bien peu de chose près, l'équivalent? Que pouvoit - elle penser, si ce n'étoit que la timidité seule empêchoit M. de P... de parler? Car enfin, comment, le voyant si souvent, & même avec toutes les apparences du désœuvrement de cœur, devoit - elle imaginer qu'il eût une maîtresse; & que cette maîtresse, il ne pouvoit la voir que la nuit, & sous les ombres du plus profond mystere? Une liaison de cette nature est si peu dans nos mœurs actuelles qu'il doit vous paroître tout simple que Mme. de T... n'en ent pas la plus légere suspicion; & que par conléquent elle ne pût qu'interprêter en faveur de son sentiment tout ce qu'elle voyoit faire à M. de P... Comme il faut d'ailleurs que l'homme le plus isréprochable, soit à ses propres yeux, foit aux yeux'de beaucoup d'autres, ait toujours, on ne sçait comment, quelque chose dans ce genre à se reprocher, s'il ne lui disoit jamais rien d'affirmatif à un certain point, & si ses regards n'annonçoient pas tout-à fait de l'amour il y avoit du moins dans ses yeux une expression que la simple amitié ne fait pas trouver; & ses discours passoient aussi ce que la galanterie semble per-



mettre: en un mot, on ne se plaît pas tant ordinairement à parler amour avec -quelqu'un pour qui l'on ne sent rien, ou du moins on lui parle plus sobrement, & avec moins de chaleur qu'il ne faisoit de cette passion & de ses esfets. Cette these est assez peu faite par elle-même, pour occuper si souvent l'esprit lorsqu'elle n'intéresse pas cœur; & en effet, je ne la vois guere fi fréquemment débattue qu'entre des personnes qui ont des raisons cachées de se sonder sur cet article, ou qui veulent, respectivement s'inspirer du goût. Quoi qu'il en soit de cette remarque & de son plus ou moins de justeste; soit qu'elle se fut trompée aux soins & aux discours de votre ami, & que le chagrin qu'elle en a conçu, ait rejailli sur lui, soit qu'il y ait eu entr'eux quelque chose que j'ignore; à cette liaison si intime, que des gens qui ne les auroient pas vus de fort près, auroient aisément pus'y méprendre, on a vu succéder tout d'un coup le refroidissement le plus marqué, & un éloignement total. On acheva de conclure d'une rupture si brusque & si décidée, & qui portoit tout le caractere de celles qu'ordinairement amene l'amour, qu'il falloit qu'il y en eût eu

entr'eux; les bruits, & j'en sais sure; en vinrent jusques à elle, comme elle imagina peut-être que M. de P...les avoit ou favorisés ou négligés, elle en concut contre lui une haine affez viofente; il faut qu'il ait depuis trouvé le moyen de s'en justifier auprès d'elle, puisqu'ils se revoient. Il m'a paru cependant que ce n'étoit point du tout le ton d'autrefois; & à la façon dont je le crois dans son esprit, je doute tout au moins qu'il le voie jamais renaître. Je suis; au reste, si peu sûre des dispositions intérieures de Mme. de T ... que je ne pourrois, sans une témérité très-grande, vous les certifier telles ou telles. Je vous dis ce qui me paroît; mais sur ces sortes de choies on est fi fouvent trompé aux apparences que, quelque peu favorables qu'elles soient en elle, aux desirs de M. de P... je n'oserois pas plus en rien décider contre lui. Je tâcherai, puisque vous le defirez, d'apprendre d'elle même comment il est dans son cœur, & n'oublierai pas de vous en instruire. Commè il est tout simple cependant que je n'aie pas en M. de P... que je connois peu, autant de confiance que j'en ai en vous; je vous prie de ne lui faire en aucune façon part de ma lettre. Je vous ai parlé

LETTRE X. à cour ouvert sur les dispositions tant passées que présentes de mon amie: & j'ai cru d'autant plus le pouvoir, qu'il est plus vrai qu'elle ne me les a jamais confiées; mais, comme il se pourroit, malgré cela, qu'elle fût fâchée de ce que i'ai saisi dans le sond de son ame un sentiment qu'elle y tenoit si soigneusement renfermé, & qui de plus n'a pas été heureux, je me flatte que tout ce que je vous en dis, ainsi que tout ce que je pourrai vous en dire dans la suite, restera entiérement entre nous. Tout ce que je vous permets donc est de dire à votre ami que les perfonnes qui voient de plus près Mme, de T... & la connoissent le mieux, craignent fort pour lui que ce ne fût le plus vainement du monde qu'il voudroit s'en faire aimer. Adieu, Monsieur; je destre que quelqu'un aussi au fait du cœur de la semme qui vous occupe actuellement l'imagination, que je crois être instruite du cœur de Mme. de T...ne vous en dise pas autant des soins que vous lui rendez, ou que, pour parler plus juste, vous êtes dans l'intention de lui rendre:

car vous y allez, ce me semble, piano,

piano. Pourquoi donc faire?

## LETTRE XI.

Ous m'aviez paru, Monsieur, desirer si vivement de sçavoir de quelle facon votre ami est dans le cœur de Mme. de T..., & ce qu'il peut espérer de ses sentimens pour elle, que j'ai cru ne pouyoir trop tôt travailler à m'en instruire. Je viens donc d'avoir avec elle, à ce sujet, une conversation particuliere. Vous verrez, par le résumé, qu'en attendant de vos nouvelles, je vais m'amuser à vous en faire, si j'avois bien ou mal deviné son cœur. Après avoir pendant quelque tems sait rouler l'entretien sur différenteș personnes, je suis tout naturellement tombée sur M. de P..., & lui ai demandé s'il y avoit long tems qu'elle ne l'avoit vu. Mais non, m'a-t-elle répondu avec une froideur extrême ; il m'est revenu. --- Comment! revenu? Est-ce que vous auriez été brouillés ? Oui . & non : je n'en sçais en vérité rien; & je doute fort qu'il sçache mieux que moi même, ce qui en est; en tout, c'est un homme capricieux, & qui, dans la société, a, l'on ne peut pas moins de tenue. On le perd sans scavoir pourquoi; on le retrouve de même?

& il faut s'attendre, en le retrouvant. à le perdre encore au premier jour, & sans plus de raisons qu'il n'en avoit eu précédemment pour ceffer de vous voir. Enfin. c'est un des hommes du monde sur qui l'on peut le moins compter, & le plus incapable, en même tems, du sentiment de l'amitié, telque je le conçois. Voilà, au juste, l'opinion qu'elle en a ; si elle est fondée, c'est ce que je ne puis vous dire : mais, qu'elle le soit, ou non, elle me semble si dangereuse en elle, pour les projets de votre ami, que ce qu'il peut faire de plus sage, à mon sens, est de les abandonner. En supposant, ainsi que je le crois, & par pure conjecture, assurément, (car qui empêche que je ne me sois pas austi trompée sur les mouvemens du vôtre ?) en supposant, dis-je, qu'elle l'ait aimé, cet ancien sentiment dont il fait la base de ses espérances, est ce qui me paroît le plus grand des obstacles à ce qu'il desire; sur-tout fi, comme cela me paroît fort probable, elle s'est quelque tems flattée qu'il le partageoit : son amour-propre ne peut, en ce cas, qu'être intérieurement très blessé de cette méprise; & l'on prétend, d'ailleurs, que nous haissons toujours ceux à qui nous avons vainement desiré de plaire;

LETTRE XI. soit même que nous ayons, ou n'ayons pas à leurreprocher cette sorte de coquetterie si dangereuse, qui sçait masquer des apparences de l'amour, ou de l'indifférence, ou le plus simple desir; & qui se plaît à séduire, lors même qu'on a le moins d'envie de s'engager 🖫 or, je crois, à vous parler naturellement, que M. de P...a dans l'esprit un peu de cette coquetterie; & que Mme. de T... ne lui pardonne pas de s'y être trompée. Il n'y a peut-être pas à cela une extrême justice; mais vous ne devez point ignorer que ce n'est pas de l'amour-propre, & surtout de l'amour-propre piqué qu'il faut en attendre. Au reste, tout cela, comme je vous ai dit, n'est que conjecture; mais ce dont je crois pouvoir vous répondre, c'est que si elle l'a aimé, il est de toute certitude qu'elle ne l'aime plus. Je vous dirai même, davantage, c'est que si, ce que je ne crois point du tout, elle avoit

quelqu'un à aimer, ce seroit sûrement beaucoup moins lui que tout autre; & croyez, lorsque je vous parle d'une saçon si affirmative que j'ai, pour le saire, de très-sortes raisons. Il ne se trompera pas moins, s'il pense que quesque passion nouvelle est ce qui lui serme le cœur de Madame, de T... Je suis sûre, & LETTRE XT. . GI

ne rebattez rien ici de la force de ce mot, qu'elle n'en a point, & je crois de plus, qu'il seroit fort difficile de lui en inspirer une. De quoi s'avise-t-il aussi, de revenir au bout de trois ans sur un sentiment qu'il a méprisé, ou du moins méconnu i Imagine t-il de bonne foi, qu'elle ait passé tout ce tems-là à l'entretenir dans son cœur, lorsqu'il ne pouvoit que nume à son repos, ou mortifier son orgueil? Non, Monsieur, encore une fois, il est éteint; & à la constante froideur qu'il lui trouve pour les nouveaux hommages qu'il lui rend, je m'étonne qu'il puisse en douter encore. Il est vrai qu'elle n'a pas l'air d'avoir confervé contre lui le plus léger reffentiment; mais lui trouve-t-il cette tendre cordialité qu'il lui voyoit autrefois? Elle badine avec lui, me direz-vous? Ah! mon Dieu! tant pis: il vaudroit bien mieux pour les idées qu'il a sur elle, qu'elle eût encore avec lui cette réserve froide & dédaigneuse qui avoit succédé à leur premiere familiarité... Je reçois votre lettre dans le moment : si avant que d'avoir lu, comme je viens de faire dans le cœur de Mme. de T...., j'aurois été surprise de voir M. de P... vouloir en courir le hasard, jugez ce qu'à présent sa résolution doit me

paroître; & si je ne suis pas en droit d'y trouver quelque chose de plus, que de l'audace. S'il semble avoir une grande idée de ce que peuvent les soins pour attendrir un cœur, je croirois volontiers, quoiqu'il ne vous le dise pas, qu'il en a une beaucoup plus forte de son mérite: c'est, du moins, ce que la conduite qu'il se propose, force de présumer. Il ne reste plus à présent qu'à sçavoir si Mme. de T... sera d'humeur à se laisser rendre des soins : L'est-à dire, en bon François, à se laisser ennuyer de l'amour d'un homme pour qui elle ne se sent que beaucoup d'indifférence, parce qu'elle ne lui suppose actuellement pour elle que ce sentiment, ( si pourtant, l'abnégation de tous en peut être un ) mais qui, s'il annonce des prétentions, sera à coup sûr repoussé par la haine. Je dis à coup sûr : & vous allez juger vous-même si j'ai tort ou non de prendre un ton affirmatif. Apprenez donc que, ne voulant pas ne vous donner toujours que des conjectures, je viensde dire en plaisantant à Mme. de T... qui est entrée dans mon cabinet, pendant que je vous écrivois, qu'à mille choses que j'avois cru voir, il m'avoit paru que votre ami étoit tout au moins dans l'intention d'être amoureux d'elle. Ah L

LETTRE XI. Le ciel l'en préserve! s'est elle écriée : làdessus, comme vous le croyez bien, questions de ma part : sans entrer dans un détail qui ne feroit qu'allonger fort inutilement cette lettre, tout ce que je puis vous dire, & sur quoi vous pouvez compter, c'est qu'elle a pour lui un fond d'aversion que tous les soins du monde auroient, je crois, bien de la peine à vaincre. Au surplus, s'il persiste dans le projet d'en rendre, il faudra qu'il attende quelque tems; car l'objet de sa flamme part d'ici dans quelques jours, pour aller passer dans ses terres de Guyenne, fix mois, plus ou moins; & je ne lui conseillerois pas d'aller l'y voir. Ce seroit, par exemple, un bien joli petit soin que ce se soin-là! quel dommage qu'il fût mal reçu! il le seroit pourtant. Il lui reste, à la vérité, la restource de l'écriture; mais c'en est une encore qu'à sa place je n'emploierois pas: une semme que l'on attaque de fi loin, a trop de tems pour faire ses réflexions; & je crois, qu'à moins qu'elle ne soit partie avec la plus grande des dispositions à avoir la tête tournée, c'est bien rarement par cette voie qu'on la lui tourne. J'admire, au reste, combien la vanité fait raisonner de travers! Sur ce que vous faites pres4 LETTRE XI.

fentir à votre ami, de l'indifférence que Mme. de T.... peut avoir pour lui, loin d'abjurer de tendres projets que, pour son bonheur, il ne sçauroit abandonner trop tôt; & de croire, comme dans le fond, rien n'est plus possible, que c'est par la seule raison qu'il ne plaît point, qu'on ne l'aime pas, il commence par ne point douter que ce ne soit à un rival aimé qu'il doit son malheur: &, ce qu'il y a de singulier, c'est que c'est d'a-près une conviction si contraire par ellemême à tout espoir, qu'il part pour vouloir rendre des soins! Que d'extravagances! Que tout frivoles, tout peu faits pour persuader une semme sensée, que sont les soins que vous nous rendez, vous en employiez quand vous pouvez vous flatter de n'avoir à furmonter que de la froideur, je n'en suis pas surprise: mais lorsque l'on croit qu'une femme a le cœur pris, quelle peut en être l'excuse ? Car à moins que l'on n'ait de soi-même la plus haute opinion, ou que l'on ne pense indignement de ce qu'on aime, que peut-on en espérer ? Adieu, Monsieur, Louvenez-vous toujours, je vous en conjure, de ne perdre de vue ni M. de ..., ni Mme. de Li..., c'est-à-dire, autant que votre fituation actuelle vous le permettra: sûre, comme je le suis, que dans les commencemens d'une passion, les amans ont aussi peu de tems de reste, qu'ils s'en trouvent de trop quand elle sinit; je vous promets de ne vous donner, d'ici à six mois, aucune commission, sans vous en faire beaucoup d'excuses; mais, aussi, ce terme passé, je me slatte que vous ne m'aurez pas peu d'obligation de vous prendre des momens dont, si vous ne remplacez pas sur le champ ce qui vous aura occupé, il est permis de présumer que vous ne trouverez pas toujours l'emploi.



## LETTRE XII.

Ites-moi, je vous prie, si cependant vous le pouvez, Monfieur, quelle est de votre part cette sureur si constante, & qui me paroît si peu sondée, de me consulter toujours sur des affaires de cœur ? Seroit ce que, malgré ce que le hasard m'a fait vous dire du mien, vous croiriez son expérience fort supérieure à la vôtre? Si cela est, je vous le répete avec confiance, parce que c'est avec vérité que je vous le dis, vous vous trompez. Si j'ai même sur ces sortes de choses quelques lumieres, c'est beaucoup moins à mes épreuves que je les dois, qu'au bonheur que j'ai de n'en avoir jamais fait aucunes. Forcée par mon indifférence à n'être que spectatrice, j'ai mis à observer un tems que je n'employois pas à sentir; & vous devez trouver assez simple qu'il n'ait pas absolument été perdu pour mon instruction. On ne sent jamais mieux & le bonheur, & même la nécessité de n'aimer pas, que quand on voit les autres dans les accès de la passion. Je n'ai pu, en effet,

LETTRE XII fet, sans que la crainte que j'ai toujours. eue de l'amour, n'en redoublât, vois combien de femmes il a pendues; le pen de vérué qu'il y, a dans vos protestations, & à quel point nous devons, peut compter fur vos fentimens. I'en ai tiré an autre ayantage que je prife infiniment moins que cela; mais que cependant je compte pour quelque chole, juger de la perfidie des uns & de la duperie des autres, de voir combien souvent on prend pour les effets de l'amour, les effets de la vanité; combien il y a d'hommes qui attaquent une femme lans, . l'aimer; & combien, à leur tour, il y a de. femmes qui se rendent sans avoir dans le coppile sequie de leur foiblesse, & q i ne l'y trouvent qu'après; encore n'estce, pas, le plus souvent sans l'y, avoir long-tems, cherchée, qu'enfin elles l'y découvrent. Je desirerois, pour le bonheur de mon fexe, & un peu au détriment du voire, à la vérité, que toutes les femmes entrassent dans le monde avec les dispositions que j'y ai portées, & qu'elles consentissent à y passer leurs premieres années dans le désquerement qui a accompagné les miennes. Je ne sçais si cette recette seroit absolument. Tome VII, Part, I,

nois pas l'objet ? C'est pour vous faire plaisir, au moins, que je dis passion : car, malgré ce sond de tristesse qui se fait sentir dans toutes vos lettres, & la vie plus triste encore que l'on m'affure, fans qu'il en soit rien, peut-être, que vous menez à Paris, je pourrois bien, si je voulois, ne vous croire qu'une fantaille, ou tout fimplement l'envie de faire croire que vous en avez une. Oh, ça! mettez moi dans la confidence: qui voutez-vous attraper avec cela? Toutesois je veux bien, en attendant les éclair oissemens que je vous demande, pour répondre au desir que vous me paroiflez avoir que je vous croie amoureux dans toute la rigueur du terme, ne rien rabattre de ce que vous m'en dites. Allons, voilà qui est donc fait, vous êtes amoureux, & ( car pourduoi ne vous faire pas la grace toute entiere ?) triste pardessus le marché. Vous êtes sûr, dites vous, que, non seulement la semme à qui vous en voulez assez, pour avoir jetté les yeux sur elle, a le cœur vuide; (oh! pour cela je le crois,) mais qu'elle n'a jamais aimé: eh bien! je le crois encore, quoiqu'il se puisse, pourtant, que je ne prenne pas ici la chose dans la même acception que vous. En voulant bien, pour un moment, apptiquer, ainsi que vous le faites à l'objet qui vous tente, cette sévérité de

SO LETTRE XIL

mœurs, dont , entre nous, le public ne la taxe point du tout, je conçois silé, ous enough veented entited thou they cette occasion, la certifude de misvoir point de rival, aumoins, favorife, & lac gloire de triompher d'un cosun'que, jule. quesà vous dans votre supposition, l'onci a cherché vainement à soumettre. Il faut: en convenire une pereille vicaire a quelque chose de se tentant, que ce qui vous paroît l'amous le plus tendre qu'on : ait jamais senti, poursoit bien n'être. tout simplement que le desir de la remporter. C'est qu'au moins, il ne saut pas. croire que vous fussiez le seul à qui il feroit arrivé de s'y méprendre, & qu'on ne voit que cela tous les jouss. En vérité! je suis bien étourdie! je viens tout à l'heure de vous dire que je confentois. à vous croireamoureux, & je vous parle actuellement comme fi je vous croyois toute autre choies ne vous aleemez pes; de cela, ce n'est qu'un effet de cette in-. conféquence que je vous ai promife tout à l'heure: me voici à la confultation. Vous me demandez si vous pouvez faire l'aveu de vos sentimens à l'objet qui les a fait naître; que vouler-vous que je vous réponde sur cela ? Une déclaration d'amour peut n'avoir pas le succès qu'on

"s'en promet toujours; mais j'ai oui dire, & celame paroît fort probable, qu'elle ne bleffe jamais à un certain point la femme qui la revoit, sur tout, lorsqu'en flattant d'un côté, fon amour propre. par le récit de l'impression qu'elle fait, on a de l'autre soin de le ménager, en ne lui montrant point des espérances qui pourroient lui prouver qu'en même tems qu'on prife beaucoup ses charmes, on a affez manvaile opinion de la vertu. I'en-- reads, lorfqu'il est question d'une semme : honnete ; caril est possible qu'il y en sit à qui cette visconspettion ne conviendroit pointedu sout 382; fige ne me trompe, ou fi l'onine m'a pas stompée, la rimiditéide vorte marche actuelle qui - doir donner à la beautéqui vous engage · un spediacie qui pourroi ebien être pour elle, plasventraordinaire qu'amulant:: mais, pour revenir à coque vous demandez, cela, vous le feavez mieux que moi, dépend destant de choses , qu'il niest guere possible de donner un confeit là deffus. Sizen parlant, on court le rifque d'apprendre quon ne plait pas, en s'obstinant aufilence, on perd , peut-êire ,ile bonheur d'apprendre qu'on est simé, ou du moins, le droit de chercher à plaire. · Encore une fois, c'est à vous à vous con-

LETTRE XII. fulter; mais, de grace, ne me consultez plus. Adieu, Monfieur, le tems étant toujours le plus beau du monde, & no. tre goût pour la campagne n'étant pas affoibli, il ne m'est pas possible de vous dire quand je retournerai à Paris. Si vous aviez l'air de sentir moins vivement mon absence , je vous dirois que ce sera le plus tard que je pourrai; mais cela seroit si malbonnête que je n'ai pas la force de l'écrire... Voilà M. de Cercey à qui je viens de montrer votre lettre : nonseulement il vous conseille de parler; mais il est fort surpris que vous ne l'ayez pas encorefait. Jelui ai demandé s'il vous répondoit du succès : il m'a dit qu'il s'en falloit bien; mais que comme il s'en faut pour le moins autant qu'il puisse répondre qu'il vous sera contraire, il persiste à croire que vous ne devez pas vous obstiner au silence plus long-tems; & d'autant plus qu'étant, dès qu'il se sent un peu d'amour, dans l'usage d'en parler à tort & à travers aux personnes qui lui en ont inspiré, il s'en est toujours trouve très bien, & qu'il ne voit pas pourquoi cela vous réusiroit moins . qu'à lui. Il a ajouté à cela mille choses,

toutes de cette ingénieuse déraison que vous lui connoissez, & que je laisse la.

LETTRE XII. 103
tant dans l'impossibilité de les rendre
comme lui, que, parce que dans la crainte qu'elles ne lui échappassent, il est allé
les écrire chez lui, & que son intention
est de nous en faire part. Ce doit être,
quand j'y songe, quelque chose de bien
instructif, qu'un recueil de vos lettres
familieres!



# 164 LETTRE XIII.

# 上正丁 丁氧连 女1中4.

voigue vous puilliez in en dite, Monsteur, il n'y avoit rien 'ni à quoi je fusse moins préparée, nica quoi je dusse moins l'être, qu'à l'aveu que vous me faites. l'imaginois même si peu que je susse cet objet qui avec tant de mystere, occupe depuis quelque tems votre imagination, que sans mille choses qui me désignent dans votre lettre, au point qu'il ne m'étoit pas possible de m'y méprendre, je waurbis jamais cru qu'elle. pût m'être destinge. Sans vous détailler ici tous les motifs que je pouvois en avoir, la façon dont vous avez vécu jusques ici, ne suffisoit elle pas pour me faire penser que ce ne pouvoit pas être moi que vous eussiez crue digne de remplacer dans votre cœur. Madame de Vo... lorsque, sur-tout, il y avoit tant d'apparence que vous teniez à Mme. du Br....quelque compte de ce qu'elle faisoit pour vous? Vous avez, si je puis vous le dire, quelquefois témoigné que les femmes qu'aujourd'hui l'on appelle plus que philosophes, ont tout naturel-

ILETTERE XIII. 100 Tement des droits sur vous : &, si je ne pouvois vous foupconner d'ignorer à quel point celle -là mérite un si beau titre, ce n'en étoit pas plus pour moi une raison de croire qu'ayprès d'elle-le mépris vous sauvât du desir; & que même.ce n'en fût pas une de plus pour qu'elle vous en inspirât. Je ne puis, ce me semble, vous dire mieux combien j'étois loin d'imaginer que ce fût à moi que vous voulussiez bien penser: & su vous voulez bien prendre la; peine derelire ma derniere lettre, ce que je vous y dis sur l'objet de votre nouvelle passion, le ridicule que je jette sur votre timidité, la peine que j'aià croire qu'elle soit placée, tout enfin vous y prouve assez que je ne vous en impose pas, quand je vous en assure; mais la plus forte des preuves que je puisse vous en donner, & qui, si vous me connoissez. mieux, seroit pour vous du plus grand poids, est la façon dont, depuis mon féjour ici, je vis avec vous : si j'eusse ima giné ce qui m'arrive aujourd'hui, il s'en seroit sallu beaucoup que j'eusse eu en vous tant de confiance. Je croyois pouvoir, sans risque, en accorder à l'ami; mais ou vous ne l'auriez jamais vue naître, ou vous l'auriez bientôt vue tom106 LETTRE XIII.

ber, si j'eusse eu le plus léger sujet de craindre que ce fut à l'amant que je parlois avec tant d'ouverture de cœur. S'il "est possible qu'en vous examinant de plus près j'eusse, malgré votre silence, découvert, ce qu'à vous en croire, vous sentez pour moi depuis long-tems, il ne me le paroît pas moins que je ne m'en fuffe jamais doutée. Il me semble qu'on ne devine guere que les sentimens qu'on desiroit de faire naître, & soit dit, sans vous offenser, je n'avois pas de vous plaire le plus léger projet. Je crois de plus pouvoir dire de moi, fans qu'on ait lieu de m'accuser de me vanter trop, ou de me connoître mal, qu'il y a peu de femmes plus indifférentes fur l'effet de leurs charmes, que je le fuis fur l'effet des miens, ou qui puissent moins présumer de leur puissance : & , en partant de- là , vous ne devez pas avoir de peine à concevoir, ou que l'on peut m'aimer fort long-tems, sans que je m'en apperçoive, ou que je puis m'en apperçevoir, sans m'en croire pour cela plus obligée à la reconnoissance. Je me rends d'ailleurs affez de justice pour convenir que la crainte de m'y donner quelque ridicule, me rend dans la société d'une circons-· pection, même d'une reserve qui ne

LETTRE XMI peut que répandre dans mes manieres beaucoup de froideur, & dans mon esprit une fort rébutante sécheresse; qu'enfin il n'y a que quelques amis particuliers, & avec qui je suis sûre de ne pas courir le risque d'une déclaration, qui puissent trouver dans mon commerce quelque forte d'agrément. Moins dans les premiers tems de notre liaison je vous avois inscrit sur cette liste, moins ie devois imaginer que le malheur de vous avoir trop plu, me fût arrivé. Vous passiez pour homme à la mode; & c'en étoit assez pour que je me susse fait une loi d'outrer toujours avec vous la sévérité. Je n'ignore pas que les hommes se font de tout auprès de nous des sujets d'espérer; que le moins présomptueux de tous n'est point encore, à cet égard, aussi modeste qu'il devroit l'être; & que le ridicule de croire trop aisément qu'elle a de quoi faire de tendres impressions, est beaucoup moins à redouter pour une femme, que la certitude qu'on ne scauroit la trouver aimable. ne l'expose. Ces maximes ont toujours été les miennes; & vous sentez aisément qu'avec votre réputation vous deviez moins que personne me les faire oublier. Aussi ne pourrois je que diffici-

Tement vous exprimer à quel point vous me surprites, lorsqu'après m'avoir plu-ficurs sois rencontrée, vous me parlâtes du desir que vous aviez de ne devoir pas tovijours celbonheur au hafard. Ce "que je parus craindre quand vous mele "marquates, ce fut qu'une maifon assii l'sérieuse que la mienne, ne pût convenir aun homme livré à une auffi grande diffipation que vous l'étiez. Mais si ce delir de votre part me surprit, il mefacha peut care plus encore. Si, à certains égards, je n'y voyois rien de dange-reux pour moi, je craignois du moins les propos que votre admission dans ma fociété pouvoit faire tenir. Comme je "vous connoissois béaucoup d'esprit & ' d'usage du monde ; je me flattai-que vous entendriez ce qu'en m'obstinant à vous

paroître si convaincue que vous ne pouviez que vous ennuyer chez moi, je vou-···lois vous faire comprendre ; 56 que même vous le legarderlez comme un'refus que, pour toutes foites de raifons, je ne pouvois pas vous faire d'une facon plus marquée. Je ne comptois cepen-dant pas tant sur cela que je ne crusse devoir; & communiquer votre denian-de à M. de Cercey; & lui temorgner en même tems à quel point-il m'obligeroit

ALLE TERRIE : XIII. OTEOO nde vous déteumer, s'ibse pouvoit, du projet que vous aviez formé. Vous sentez aifement que M. de Gercey, que j'ai - pourtant de fortes raisons de ne pas croire votre confident, mais qui est trop vome ami pour ne point tâcher de faire réuffir tout ce qu'il vous plaît d'entreprendre, me blama tout à la fois de mes craintes & de ma réponse, & qu'il m'asfura fort que si, comme tous les hommes de votre rang, vous aviez eu le ridicule de la lifte, il y avoit déja long-tems que vous étiez revenu d'un travers qui n'étoit, en aucune façon, fait pour un caractere aussi solide, & pour un esprit aussi sensé que le vôtre Je le crus enfin, parce que j'avois moi umême trouvé en vous de quoi métonner que le faux air & la frivolité pussent être pour vous de quelque prix : mais quelque persoadée qu'il me laissarde votre changement à cerégard, il ne m'en avoit pas plus disposée à vous recevoir chez moi; ce · ne fut donc, vie ne vous le cache pas, qu'avec un chagrin affez vif que le lendemainmeme de cette converlation; je vis M. de ... qui m'avoit déjà, & plus d'une fois parle de vous avec les plus grands sloges, faifir l'occasion qui nous rassembloit tous chez Mde. de G. . . pour

210 LETTRE XIII.

me dire, en vous présentant à moi avec la plus grande cérémonie, qu'il desureroit ardemment de vous voir autant de mes amis, que vous étiez déjà des fiens. La nécessité que, par cette démarche, il m'imposoit de vous recevoir, me déplut; & quoique la politesse me forçat, autant que ce que je lui dois, de déguiser ce mouvement; si, comme vous me l'assurez, j'avois dès ce tems-là l'honneur de vous plaire, vous ne dûtes affurément pas être content de la façon dont je vous reçus: loin d'avoir de quoi donner des espérances à l'amour, elle ne pouvoit que décourager l'amitié même la moins délicate. Je ne sçais quelle impression vous en reçûtes; mais au peu d'attention que vous parûtes y faire, ou elle ne prenoit pas beaucoup sur vous, ou vous vous en consoliez par l'idée que je commandois à mes yeux de ne pas · déceler ce qui se passoit dans mon cœur. Dans l'un ou l'autre de ces cas, pour que la froideur que je vous montrois, vous laissat tant de liberté d'esprit, il falloit que vous ne m'aimassiez pas dèslors autant que vous me le dites, ou que vous ne m'aimassiez point du tout. Le sentiment ne sçauroit permettre, ce me semble, ou tant de présomption, ou

LETTRE XIII. - 318 une fi grande tranquillité, ou tant de dissimulation; & je ne crois pas, quelque contrainte qu'il veuille s'imposer, qu'il lui soit possible de rensermer ce qui le flatte, ou le désespere au point que le supplice, ou l'enchantement de l'ame laisse sur le visage l'air le plus paisible, ou le plus indifférent. Sans chercher plus long-tems à approfondir une chose qui vaut si peu la peine de l'être, que je ne fusse encore rien pour vous, qu'il vous parut déjà que je vous avois touché. c'est ce qui devroit nous être d'autant plus égal, que l'un ne me semblé pas plus être pour vous un sujet d'espérer, que je ne trouve l'autre une raison pour moi de vous croire; ou, se vous l'aimez mieux, de payer vos sentimens de la sorte de reconnoissance que vous vous flattez qui leur est due, & que vous en espérez sans doute, malgré tout le défintéressement dont vous vous parez, & qui, tout bien joué qu'il est, ne m'attrape point; mais vous ne le croyez pas peut-être? Nous verrons donc.

## LETTRE XIV.

VEC quelque soin que je la cherche, je ne puis parvenir, Monsieur, à trouver la raison de votre opiniatreté à croire que je me suis, plus qu'il ne me plait de le dire, apperçue de vos prétentions fur moi. Je veux, pour un inftant, que vous ne vous trompiez pes, & qu'en conféquence, ce foit moi qui vous trompe : qu'en résultera-t-il ou pour vous, ou contre moi ? Abriez-vous imaginé que, pénémer vos sentimens..& les partager, ne puissent absolument point être deux choses différentes ? Mais. sûrement, vous ne vous en êtes pas flatté? Et, si cela est, comme je crois devoir le supposer, que vous importe que jusques au moment où vous avez jugé à propos de me les découvrir, je les aie méconnus; ou qu'en parlant, vous me les ayez moins appris que vous ne me les aurez certifiés ? Le fait est, pourtant, qu'en aucune maniere, je ne m'en étois défiée; mais que, quand j'aurois été plus clair - voyante, vous ne m'en auriez pas trouvée plus senfible. Que vous persistiez ou non dans

VL R TITTE KIV. 1213 votre opinion, vous devez voir à préfent, 'que i rien au monde ne me fçausoit ere plus égal. Il me femble que, Mit comme vous êtes paux fuccès, &c pourles sucrès; vous avézquelque poine "arcivoire apre je puisse être l'écucibée vo-"tre goire 'et de votre prospérité.... Mais , à Dieune plaise ! que je vous ac-- culed gerement d'avoir fur mon compte -Mineracon de penterqui sije ne comins pas side de dire andellocile de perfonne ; l& "que pertient encore moins avoir les Tgehs quime'voisnode près, que ceux lavec quije ne vis pas. Dans un tems plus · pailible (si toutefois rious pouvous un 'jour nons' rappeller, vous d'avoir oru - que je vous avois inspire de l'amour, "moi ? de vousen avoiremendu parter), 3 petit être me ditez vous quelles auront Pété vos itlées. En unendant que comy lil teré s'éclaireille, je vous répéterai y avec "houte la verité que faire que vous de-2 Plus de loupçon de voire anour, que je The defiror que vous en cuffica pour moi; · & , afin de ne laiffer ici aucune prife à l'ambiguité, Pajoute qu'il n'étvirpas posofible de ledefirer moins que je ne failuis. Serbitee jui lupplus, wotre foin à me Théfetter pavant que vous vinfies ellez

114 LETTRE XIV.

moi, qui auroit pu m'apprendre l'impresfion que je faisois sur vous? Vous ignoriez si peu combien ce même soin, s'il eût été pouffé au point de se faire remarquer, m'auroit déplu, que vous · n'avez jamais ofé vous attacher sur mes pas, avec cet éclat & cette continuité qui annoncent des projets. Il doit donc vous paroître tout simple que, de la facon dont vous étiez obligé de masquer les vôtres, je ne pusse pas vous en supposer sur moi. Etoit-ce la jalousie qu'in petto vous aviez conçue de M. de Cercey, qui devoit me les apprendre? Il auroit pour cela fallu, premiérement, que je vous eusse cru amoureux de moi, ou vous proposant comme tel : secondement, que c'étoit de ce que vous croyiez qu'il m'aimoit, & que je ne le rendois pas malheureux, que venoit votre refroidissement pour lui; &, si vous y prenez garde, j'aurois eu, pour deviner tout cela, besoin d'une terrible sagacité! Je vous avois dit que vous vous trompiez, quand vous imaginiez entre lui & moi, plus que de l'amitié; plus je vous avois dit vrai, moins je m'étois crue dans l'obligation de vous le redire; &, loin de penser que cette idée vous fût restée, je ne me souvenois seu-

LETTRE XIV. 135 lement pas qu'elle vous fût venue. Si vous eussiez bien voulu me faire l'hoaneur de me croire, vous vous seriez du moins épargné les tourmens de la jalousie; &, à prendre sur votre estimation tout ce que la vôtre vous a fait souffrir. ce n'était pas pour vous si peu à gagner que ce supplice-là de moins. Qu'aujourd'hui vous ayez ou non des raisons de le croire, sans que j'y sois pour rien, amoureux où il est, c'est ce que je ne vous dirai pas; & ce qui, dans le fond, doit vous être fort égal : ce n'est pas à moi à vous dire ce qu'il croit devoir vous taire; & rien d'ailleurs ne seroit plus étranger à ce qui me reste à traiter avec vous que cette discussion. Ce qu'il y, a de très-certain, c'est que j'étois, on ne peut pas plus, éloignée d'imaginer que le donnasse à votre cœur le plus léger mouvement, très-tranquille sur votre compte, & vous croyant même fort revenu de vos erreurs passées, lorsque j'appris tout d'un coup que vous vous étiez engagé avec Mme. de V..., &, je vous l'avoue, ce ne sut pas sans une forte déplaisance que je l'appris. Une affaire qui, de toutes manieres, vous alloit si peu, qu'on ne pouvoit tout au plus la pardonner qu'au jeune homme

716 LETTRE XIV.

de moins instruit & le plus pressé d'en avoir une; & qui, de plus, me prouvoit li invinciblement combien vous teniez rencore à cerque je croyois que vous "méprifiez, ne pouvoit, en effet, que produire une impression très-sachen-se sur tous ceux qui s'intéressent à vous; il se pouvoit même que j'eusse, pour vous voir cette aventure, avec plus de mécontentement que personne, plus de mécontentement que personne, · trer, & dont, de mon côté; il ne m'est i pas, quant à présent, permis de vous einstruire: Et vous qui êtes, ou qui voulez paroître si convaincu que je devois vous avoir deviné, quandalors j'aurois fetu que vous m'aimiez ; comment, après un pareil choix, aurois je pu le croire sencore i Mais encore une sois, j'en en quis bien loin. Vous jugettes à propos de lacher de vous excuser là mes yeux, de vous être arrangé avec cette femme: cette démarche de votre part , à la vérité, me surprit; 82 d'autaneplus que ce n'étoit que vis-à-vis de moi que vous paroiffiez l'avoir faite; peut être j'même, m'eût-elle fait soupçonner quelque sho-se, si quelques jours avant, je n'eusse pas témoigné à Mi de Gerety, à quel point cette aventure me bishoit ; com-

LEIT. TIRE XIV. bien elle semblois vons dégrader; enfin, toute l'impression qu'elle me laissoit contre votre façon de penfer. Moins, j'avois, exigé de duit qu'il vous celat cet. entrenen, plus votre lettram'es parut la suite & l'effet; en vérité, je n'y vis. pas davantage; & vous n'avez pas, ce. me semble, tant à vous en étonner. Le regret que vous me marquiez d'avoir, formé certe lizison ne m'instruisit pas, plus que le refie, sur ce que vous croyiez qu'il devoit m'apprendre; 85, rien n'ele encora moins surprenant. Le ridicule qu'elle vous donnoit, ne suffisoit-il pas, & de reste, pour vous l'infpirer ? Devoisse raisonnablement en aller chercher le motif ailleurs? Et. quand j'aurois cru devoir le faire, combien ne s'en feroit-il pas offerts à monimagination, avant que la railon que vous lui donnez, s'y, présentâtil l'avois, de plus, ainfi que je vous l'ai déjà dit tout sujet de croise, que si vous pensiez, à quelque femme, ce ne pouvoit êtrequ'à Madame du Br... du moins l'accusoit-on d'avoir une forte envie de vous. plaire; & à tout ce qu'on a vu de vous,. dans ce genre-là, il étoit assez naturel que l'on crût qu'elle ne perdoit pas ses, ioins. Vous m'affurez que l'on n'a pesi

#### NS LETTRE XIV.

pu, sans la derniere témérité; vous suppofer pour etle des sentimens; que si vous avez eu le malheur de la rencontrer quelquesois, vous n'avez pas à vous reprocher de l'avoir jamais cherchée; & qu'ensen, autant par votre conduite avec elle; que par la saçon dont on sçait que vous en pensez, il n'y a pas dans sous Paris de semme que l'on est dû vous donner moins que celle-là. Je n'en doute pas, puisque vous me le dites; & c'est peutêtre vous tomoigner plus de constance que vous ne pensez, que de vous croire sur cela, sans en avoir d'autre garant que vous-même.

Pour peu donc que vous vouliez, Monfieur, voir la chose impartialement, wous conviendrez qu'il ne m'étoit pas si facile que je vous crusse pour moi, soit sur le goût que vous paroissez avoir pour mon commerce, soit sur votre regret d'avoir pris Mme. de Vo... un penchant si décidé. Vous devez en conclure de la prosonde ignorance où j'étois sur vos idées, que je ne me doutois pas davantage d'être la cause de tous les ménagemens que vous croyiezdevoir à Madame de Vo... Je ne puis, cependant, que vous remercier de lui avoir caché si soigneusement ce que vous commenciez à sentir pour moi : quand ne

LETTRE XIV. me jugeant que d'après elle, elle n'eût pas cru que ma reconnoissance pour vous devoit suivre immédiatement l'instant où vous auriez bien voulu me paroître amoureux, elle n'en auroit pas moins cherché à me faire des noirceurs: &, encore une fois, je vous rends graces très-sincérement de me les avoir épar-. gnées. C'est avec la même fincérité que je desire que vous vouliez bien, & m'en faire autantide votre amours & être persuadé qu'il y a beaucoup plus à gagner pour vous à travailler à l'éteindre qu'à vous obstiner à le conserver. Ce souhait ne vous annonce pas de ma part, il est vrai, des dispositions qui puissent vous être bien agréables; mais si l'amour ne fauroit aujourd'hui me savoir gré de les déclarer avec tant de franchise, je compte que quelque jour l'amitié m'en remerciera : & je vous estime assez pour croire que, sans vous faire trop de grace, je puis m'en flatter.

ทราสติขอไหก (รู้ได้ เ**มรว**าสระโคเมโรมไ

### Will wife was the mioniance their

# L. E. T. T. R. E. X.V.

L me feroit très cruel, Montieur, qu'en vous obdinantià me confervenup. sentiment que je ne veux, pas plus rés:. compenser que je ne le dois, vous me forcassiez à bannir un ami dans le conmerce de qui j'ai trouvé d'affez grandant charmes a poun que ce ne fût pas lans une extrême regret que je me verrois contrainte à men priver. C'esta cette seule considération que vous devez la donte ceur dont j'use avec vous dans une circonstance où peut êrrevous-même peute. vez, la trouver, déplacée. Vous voulex que je vous croie de l'amoun pour moisli je vous en crois, comest que pour vous en plaindre. Je ne vous montre. point, comme vous voyez, de doutes fur vos fentimens: ce n'ofi, afterquent, . ni la vanité, ni le plaisir que je trouve à être aimée de vous qui m'inspirent cette confiance: j'ai le bonheur de n'être ni coquette, ni sensible; mais lorsque je considere quelle a toujours été ma conduite dans le monde, je ne sçaurois me persuader qu'il y existe un homme assez hardi

hardi pour oser ne me faire que l'objet d'une fantaisse. La justice que je me dois, & que je me plais à croire que vous me rendez, voilà ce qui, malgré votre réputation, & la persuasion où je suis que vous l'avez méritée, ne me permet pas de soupçonner d'exagération, ou de fausseté, la tendresse que vous me témoignez. Mais cette conviction portat-elle sur des raisons moins hasardées : ne la dussé-je, par exemple, qu'à la confiance que, par la conduite la plus mesurée, & la plus soutenue, vous auriez infpirée, cette conviction, dis-je, n'en seroit point plus à craindre pour moi; car: moins je pourrois douter de vos sentimens, moins je serois flattée de m'en voir l'objet. J'ai, d'ailleurs, de plus fortes raisons que vous ne pensez, de croire que votre amour ne fera jamais sur moi une plus vive impression. Vous ne manquerez pas, sans doute d'inférer de cela, que je me promettrois avec moins d'assurance, de ne le récompenser jamais, fi je n'étois pas défendue contre lui, par quelqu'autre chose que par ma versu. Il est, en effet, très possible que ce soit parce: qu'un autre me plaît, que vous ne me plaisez pas; mais vous conviendrez qu'à Tome VII. Part, I.

LETTRE XV. la rigueur, il l'est aussi, que ce ne soit pas le motif de mon indifférence pour vous. Quoiqu'il vous plaite d'en penfer, il n'en fera pourtant pas moins vrai-qu'onn'a point encore pu me faire comprendre comment, avec tout ce qu'il nous laisse à redouter, il se peut nonseulement que l'amour soit pour nous un bonheur; mais que nous ne le regardions point comme la plus cruelle infor une qui puisse nous arriver jamais. Vous n'êtes pas le seul qui ayez essayé de me rendre set sible; & je me flatte que ce ne sera pas avec plus de succès que ceux qui vous ont précédé dans ce dessein, que vous le formerez. Plus j'ai de quoi en être convaincue, plus je suis fâchée que ce soit à moi que vous ayez cru devoir adresser vos vœux. Je ne crains même pas de vous dire davantage : dest que vos projets sur moi, étant. mille fois plus que vous ne pourriez l'i-. maginer, opposés aux idées que j'ai sur vous, vous feriez beaucoup plus fagement de les plier aux miennes, quelles qu'elles puissent être, que de vous flat-ter, comme, vous le faites vraisemblablement, de m'amener jamais aux vô-tres. Cette entreprise, de votre part, ne peut, de quelque saçon qu'elle tourne,

### LETTRE XV. que rendre fortà plaindre l'un de nous deux, & d'être fort à charge à celui qu'elle tourmentera le moins; & je sepois, par conséquent, comblée de joie que vous voulussiez bien la laisser là. Je vous le répete encore, je ne veux point d'amour : & je crois avoir pris sur cela définitivement mon parti. Vos prétentions s'accordant fi peu avec mes idées; notre lizifon ne peut devenir que trèsdélagrésisé pour vous & fort onéreule pour moi scar je suis bien aise de vous direque je ne vous crains pas affez pour vous interdire ma présence, à moins. cependant, que par des procédés dont je ne vous soupçonne point, vous ne me forcles de vous le prescrire. Nous entinuerons donc de nous voir : mais comment? Persuadée que pour m'amener à votre but, vous me tendrez, sans cesse, des pieges, vous ne me trouverez qu'occupée à m'en défendre; & je vous

laisse à sentir tout ce que cette désiance de ma part, & dont rien ne me distraira, mettra dans notre commerce de désagrément pour vous, & de gêne pour moi. Craignant de plus, & avec assez de raison, que vous n'interprétiez trop en faveur de votre sentiment, toutes les

marques d'amitié que je pourrois vous F 2 124 LETTRE XV.

donner, vous me verrez avec vous un ton aussi froid que vous avez dû me le trouver amical; & beaucoup plus de réserve encore que je ne vous ai témoigné de confiance; & ne croyez pas que j'exagere: cela sera positivement comme je vous le dis. Adieu, Monsieur, si je vous écrivois plus long - tems, je finirois, peut-être, par vous ménager moins; & je voudrois bien que cela n'arrivat pas. Si vos sentimens pour moi sont sincéres, l'accueil que je leur fais doit vous rendre assez malheureux pour que je n'y ajoute rien; &, s'ils ne le sont point... Mais, c'est une supposition que je vous ai dit que je ne faisois pas : ensin, si par hasard, pourtant, ils ne l'étoient point, les rigueurs mêmes les honores roient encore trop.

#### LETTRE XVL

l je n'ai. Monfieur, aucun ulage de l'amour, je n'en ai point du monde affez peu, pour être surprise que vous m'écriviez encore sur le ton de vos dernieres lettres. En m'annonçant l'honneur que vous me faites de me trouver charmante, vous vous étiez néceffairement mis dans le cas d'appuyer de plus d'une récidive, cette déclaration : quand, d'ailleurs, vous m'auriez crue sur ce que je vous ai dit de ma façon de penser, de la sincérité la plus grande; il seroit tout simple encore que vous travaillassiez à mefaire changer d'avis; & même (quoiqu'il se puisse que les apparences soient un peu contre le succès de votresprojet) que vous vous flattaffiez vainement. Quand encore ( ce que je veux bien croire que vous ne faites pas), vous ne me supposeriez point pour l'amour autant de répugnance que je ne vous en témoigne; & que vous iriez même jusques à penser que, sous de feintes rigueurs, je cache des dispositions favorables pour vous, vous ne yous en êtes fûrement pas

#### 26 L'È T TURCET XV L

plus promis d'emporter mon cœur, dès l'inflant que vous le fommeriez de se rendre. Moins, dont, j'ai douté que vous ne me fissi z la grace de ne pas compter sur une victoire si prompte, moins auss j'ai dû être étonnée, que vous crussies ; vous, devoir encore & plus d'une fois, me parler de votre tendresse; & qu'elle ne le tint pas pour désespérée dès le premier échec qu'elle essuie. Co n'est pasque je ne sente que, si vous avez quelque espoir, je l'augmente par la peine que je prends de vous répondre : je n'ignore point, de plus, que dans vos maximes, vous regardez comme conquise tôt ou tard, toute semme qui, dans la situation où je me trouve, fe défend autrement que par le filence le plus profond & le plus obstiné. Cette opinion que je sçais être à tous les hommes, étoit trèspropre à me le faire garder avec vous; &, si je ne l'observe pas, ce n'est point par la dangereuse vanité de vouloir prouver que, comme toutes les autres, cette regle, toute générale qu'on la croit, peut avoir ses exceptions. Il m'importe si peus personnellement qu'on la restreigne, ou qu'on lui laisse toute son étendue, que ce n'est pas, en vérité, le desir de bui ôter de son crédit, qui me détermine

LETTRE XVI. à vous écrire. Je ne me suis pas, ainfi que vous le voyez, un instant dissimulé le risque que je courois par une condescendance qu'on attribue toujours dans une semme, plus au plaisir secret de se trouver aimée d'un homme qui lui plaît, qu'à quelqu'autre raison que ce puisse être; & si en effet je le brave, ce n'est qu'à mon estime, à mon amitié pour vous, & plus encore peut-être, à la façon dont re sçais que, quelques illusions que vous puissiez vous faire, il vous est impossible de ne point penfer de moi, que vous en avez obligation. Vous n'êtes pas le premier à qui la fantaisse de m'offrir son cœur, foit venue; mais vous êtes le seul de qui je l'aie refusé avec les égards que vous me voyez pour vous. Plus il m'est important que vous ne vous mépreniez pas à leur cause, moins j'ai craint de vous redire à quoi vous les devez : fi vous en alliez chercher la fource dans d'autres motifs, comme de ce moment vous cesseriez de les mériter, vous verriez bientôt, à ma promptitude à les reprendre, combien vous vous seriez mépris.... Mais voilà, ce me semble, bien du sérieux pour une misere : ce n'est pas au moins de votre amour pour moi que je crois tel que vous me l'annoncez, &

128 LETTRE XVI.

par conséquent très-respectable, que je parle si cavaliérement; mais de l'amour en général, qui, je vous en demande pardon, n'a pas même, depuis que vous m'honorez du vôtre, cessé de paroître à mes yeux, la plus sotte chose du monde. Ce qui vient de m'échapper, est, je le sens bien, de la plus atroce barbarie: aussi, n'est-ce pas pour rien que je vous fais des excuses. Que voulez-vous? Puis-ie dans le fond, à tout ce que je vois dans le monde, penser de ce caprice autrement que je ne fais? Croyez-vous que ce que l'on nous dit, nous aveugle toutes sur ce que l'on nous veut; & que celles à qui votre pernicieux jargon ne déguise pas le seul but que vous ayez auprès de nous, puissent vous en sçavoir assez de gré, pour vous récompenser ou de vos desirs, ou même de vos sentimens, aux dépens de ce qu'elles ont de plus cher i Car c'est toujours là que vous avez l'intention de nous faire venir : l'amour, dans ses commencemens, croit n'avoir d'autre but que de toucher; & peut-être, en effet, alors n'en a-t-il pas d'autres; mais, ses defirs croissant avec ses succès, il finit nécessairement, & quelquefois sans qu'il s'en doute lui même, par avoir besoin de corrompre. Or,

LETTRE XVL moins je puis ignorer que c'est là sa marche, plus, à vous parler avec franchise, je crains fort pour vous, que vous ne trouviez à me tourner la tête, beaucoup plus de difficulté que vous ne croyez, même vous la fissiez vous immense: & il faut que, si vous n'avez pas cru fort aisé d'y parvenir, vous ne l'ayez pas non plus jugé impossible, puisque vous avez parlé. Que vous êtes cruels pour nous, & pour vous-mêmes, avec la malheureuse habitude où vous êtes, de ne pouvoir vivre quelque tems avec une femme, quelle qu'elle soit encore, sur le pied d'ami, sans desirer de lui être quelque chose de plus! Combien la crainte où nous devons toujours être d'une déclaration de votre part, de toutes les importunités dont elle est ordinais rement suivie, lorsqu'elle ne vous réusfit pas d'abord, & des mauvais pro-cédés qui leur fuccedent, quand enfin on a le malheur de vous croire finceres; ne vous fait elle pas perdre des ressources que vous pourriez trouver dans notre amitié, si nous pouvions, nous, n'en être pas tourmentées! Dans quelle réserve, par exemple, n'allez-vous pas me forcer de vivre avec vous! Je prévois avec chagrin que, ne vous aimant pas, com-

120 LETTRE XVI. me vous le desirez (car je ne crains point de vous le répéter, cela arrivera indubitablement,) loin de me sçavoir quelque gré des sentimens que j'ai encore pour vous, & que je vous conferverai. à moins que vous ne me forciez de les perdre, vous me hairez bientôt de la réfistance que j'oppose à vos desirs, lorsqu'enfin, vous aurez perdu toute espérance d'en triompher. Votre cœur paffe & beaucoup trop facilément, de l'amitiéà l'amour; mais il ne retourne pas de même de l'amour à l'amitié; & toute semme qui vous a inspiré le premier de ces sentimens ; ne peut que que que en ait élé pour vous le succès, raisonnablement A flatter de vous voir jamais revenir à Pautre. Comme maîtresse, vous ne m'au-rez point; comme amie, vous me per-drez: ne ferez-vous pas là une belle asfaire i Mais', qu'est-ce donc qui vous tente tant en moi l'font-ce les agremens que je puis avoir? Je ne ferai point faullement la modeste: je n'ignore point que, foit qu'elle le mérite ou non, ma figure est fort vantée; mais, même en supposant qu'en le faisant, on ne lui rende que justice, combien n'y en a-t-il pas dans le monde qui y jouissent du même avan-tage; & qui, de plus, vous seroient fort

LETTRE XVI obligées de ces mêmes desirs que je suis fi fâchée de vous voir pour moi? Est ce la certitude que mon cœur n'est, nin'a jamais été à personne? Il n'y a pas longtems, témoin la jalousie que vous avez de M. de Cercey, que vous le croyez enfin. Je conviens que, me rendre sen-sible, doit être un triomphe pour votre vanité; & je crois bien aussi que cette considération n'entre (point dans vosvues actuelles, pour auffi peu que vousle croyez, ou du moins, que vous semblez le croire: mais si, par hasard, elles vous réussissient, je perdrois à vos yeux, non seulement ce qui peut au-jour shui m'y rendre d'un certain prix; mais bientôt, vous estimant moins pour m'avillir, vous en viendriez peut être à croire que tout autre que vous aurois pu avoir le même fuccès : enfin, quand ce que je ne croirai jamais, il se pourvoit que je ne perdisse rien de votre estime, je n'en verrois pas moins votre tendresse s'affoiblir; ce n'est pas que je croie absolument impossible que le desir feul ne vous mene pas : mais, pourtant, retranchez-le de ce que vous nomniez amour; & voyez ce qui nous reste dans votre cœur. l'ai entendu parler sur cela, des hommes qui avoient du monde tout

132 LETTRE XVL

l'ulage qu'on en peut avoir, & que, par toutes sortes de raisons, je devois croire de très-bonne foi ; & ce que je leur ai entendu dire sur le peu de durée de vos fentimens, & sur la façon dont intérieurement vous pensez de nous, a fait sur moi une si terrible impression, qu'il ne se peut pas que rien la détruise jamais. l'ai, de plus, l'inconvénient de n'être point assez philosophe pour me passer de ma propre estime, & pour ne pas l'attacher à ces mêmes choses que d'autres ne regardent, peut être, que comme de trèsimbécilles préjugés. La nature, si j'ose le dire, m'a, sur cet article, aussi bien ser-vie que j'autois pu le desirer; & loin de chercher à en alterer en moi le bénéfice. il n'y a rien que je n'aie fait pour l'aug-menter : j'ai, d'ailleurs, on ne peut pas moins d'imagination; voyez donc si, avec tout cela, beaucoup de respect pour les devoirs qu'on m'a fait contracter une incrédulité extrême sur l'amour, fort peu de reconnoissance pour le desir, & de vous, en général, la plus mauvaile opinion qu'on puisse en avoir, on peut bien facilement se flatter de me plaire, & s'il est même bien sage de le tenter. ? Mais, en voilà affez, & trop, sans doute, tant sur la chose que sur moi. J'oubliois

LETTRE XVI. de vous dire que M. de Cercey est par rapport à vous, dans l'état le plus fingulier: qu'il en soit plus content qu'il ne l'étoit, lorsque vous le croyez votre rival, & qu'en conséquence vous lui écriviez avec tant de sécheresse, c'est ce qui me paroît assez simple; mais qu'il vous loue sans cesse avec un enthousiasme qui vous feroit rire vous-même, sur la solidité de vos sentimens; & que ce ne soit que depuis la lettre tendre que vous m'avez, il y a quelques jours, fait l'honneur de m'adresser, qu'il fasse de cette belle qualité la matiere de votre éloge, c'est, je l'avoue, ce qui me paroît un peu suspect Je suis donc bien aise de vous avertir qu'il en diroit infiniment moins que je ne laisserois pas que d'en rabattre encore beaucoup. Le frippon! ah! s'il sçavoit combien dans le fond de l'ame je me moque de lui.

Nous comptions, sinon retourner pour toujours à Paris, du moins y aller passer quelque tems; & M. de Cercey avoit si bien manœuvré auprès de Mme. de L.
V. qu'il ne s'en est presque rien fallu qu'elle n'ait cru indispensable ce petit voyage; mais, en lui prouvant combien peu il est nécessaire, je viens, au grand regret de votre ami, de donner un su-

174 LETTRE XVI. rieux échec au crédit qu'il se croit sur elle. Je pourrois bien n'en être pas pour cela mieux avec lui : mais avec votre permission, & la sienne, c'est ce qui m'est parsuitement égal. Le tems est admirable: j'aime la campagne; celle ci, fur-tout, me paroît charmante, je crois donc, afin que vous ne comptiez pas tant sur le pouvoir de M. de Cercey pour me la faire quitter, quand cela pourroit lui convenir, devoir vous dire que ce ne sera que quand je le voudrai, & que je ne le voudrai de long tems. D'ailleurs, qu'irois je faire à Paris? y avoir votre amour fur les bras? cela ne m'arrivera t-il pas affez tôt?

Adieu, Monsieur, je ne vous défends pas de m'écrire: je voudrois seulement que vous eussiez le bon esprit de vous le désendre vous-même; mais bon.



## LETTRE XVII.

LUS vous attribuez de force auprincipe que vous établissez, moins vous croyez que la justesse puisse être contestée, plus auffi je dois être surprise de ne vous voir employer que si tard un moven dont vous attendiez de si grands effets. Seroit-ce que vous auriezdans le fond moins d'énvie de m'attendrir, que je ne dois vous en croire; ou que tout pressé que vous pouvez être. de me vaincre, für d'y parvenir, dès qu'il vous plairoit de vous en faire une affaire un peu férieuse, vous auriezvoulu me laisser l'honneur de me débattre quelque tems? Ce procédé de la part d'un homme amoureux seroit tout à la fois si rare & si beau, que j'ai peine, je l'avoue, à vous en croire capable. Vous aimez mieux, en général, un triomphe qui vous coûte peu, qu'une télistance qui, en honorant votre conquête, puisse vous la rendre de quelque prix : enfin, il n'est que trop prouvé que ce qui vous est communément le plus nécessaire, n'est pas de nous esti136 LETTRE XVII

mer. S'il m'arrive jamais de prendre une part directe à votre façon de penser sur cela, nous pourrons la discuter ensemble; mais, y suis, quant à présent, trop peu intéressée pour chercher à la combattre, ou à la redresser. Votre modération avec moi, comme j'avois l'honneur de vous le dire, m'étonnoit donc beaucoup; & d'autant plus que je sçavois, aussi bien que vous même, avec quelle facilité vous pouviez me réduire au silence. Quoi! me disois je, voilà deux fois qu'il me parle de son amour; il samble desirer vivement que je le partage s je lui annonce la plus défespérante cruauté! quand il n'y croiroit pas, son devoir ne seroit pas du moins de paroître y croire! D'ailleurs, les girs que jeme donne d'affurer qu'elle ne finira jamais, méritene punision! il ne tient qu'à lui de me prouver à quel point je me trompe, lorsque je me crois inexprable? & il ne le fait pas! Sa pourrois-il qu'avec l'usage si connu qu'il a des femmes & du monde, il ignorat que. pour soumettre la plus rebelle, il ne faut que lui démontrer la nécessité de venger la gloire de fes charmes; & que sette démonstration est soujours d'autant moins contestée, que c'est à l'amour-propre qu'on la fait, & qu'elle a plus de quoi lui plaire. Il est de

LETTRE XVII. plus si clair qu'une semme abandonnée par son mari, n'a rien de mieux à faire que de le punir du tort qu'il a, qu'il ne se pouvoit point qu'une vérité si généralement reconnue, ne m'eût pas aussi vivement frappée qu'elle le devoit : & que ie voulusse me donner le ridicule d'être la seule qui ne l'admisse pas ; il est vrai qu'en supposant, comme on fait, que c'est le seul parti qu'elle puisse prendre, on est forcé aussi de la supposer très affligée, ou du moins fort piquée de cet abandon; car fi, par hasard, cela n'étoit pas, vous conviendriez à votre tour. que n'ayant aucun besoin de se venger. puisqu'à tous égards, elle seroit sur cet événement de la plus profonde indifférence, elle ne pourroit pas le faire, sans passer pour être fort inconséquente. Or, par malheur pour cette sublime vérité dont vous faites la base de tous vos raisonnemens, mon cœur & ma vanité ne souffrent pas plus l'un que l'autre de la conduite de M. de... Vous en affurer, est, ce me semble, vous répondre. Sans vous avoir dit précisément de quelle façon j'en étois affectée, je m'étois cependant assez expliquée sur cela, pour que tout au moins vous pussiez croire que ses torts avec moi ne preTYS LETTRE XVII. noient rien du tout sur le bonheur de ma vie; & c'auroit été aussi ce que vous en auriez pensé, si vos nouvelles idées vous eussent pu permettre d'en tirer une conclusion qui leur auroit été fi défavorable. Scavez-vous toutefois si même dans la supposition que vous avez faite; &, sans avoir de plus, toute la raison que vous avez la politesse de paroître me croire, je ne pouvois pas envisager cela très - différemment de vous; & le voir, pour ne pas dire plus, tout aussi bien ? Seroit - il impossible d'abord, quand je verrois l'inconstance de M. de... avec moins de philosophie qu'elle ne m'en laisse, que je présérasse la douleur d'en gémir, au plaisir de m'en venger, & que je me crusse même moins dégradée de l'un que de l'autre ? Ce seroit à moi sans doute une façon de penser bien bizarre, & que je justifierois mal aisément; mais enfin seroit-il impossible que je l'eusse, & même que je la gardasse? S'il est doux de se venger, n'est il pas beau de ne le faire point? Mais quand il y auroit moins de grandeur à pardonner les injures, n'en est-ce donc pas assez pour une semme abandonnée par fon mari, & qui sent avec la plus grande vivacité cet abandon, que l'infortune

LETTRE XVII. 1999 qu'elle essuie; & voulez-vous qu'elle y joigne le maineur, beaucoup plus af-freux, parce qu'il n'a pas de terme, de se faire mépriser de l'homme de qui l'estime lui est le plus nécessaire ? La vengrance dans ce cas là! Ah ! qu'une femme qui se la conseille a souvent à la pleurer! & qu'il y en a peu! ... j'oserai dire plus: il n'yen a point de celles qui se la sont promise, qui, à quesques désordres que successivement elle se soit liweera quelqu'endureillement fur l'ignominie qu'elle soit parvenue; avec quelque tranquillité qu'elle ait subi le mépris public, toujours suivi pour elle, quand elle le mérite, du mépris de son mari, qui ne voulût racheter au prix de fa propre vie, & l'innocence qu'elle a perdue, & cette estime qu'elle ne peut pas-plus recouvrer que son innocence même. Mais je veux que sa vengeance ne soit: sque que de celui qu'elle y affocie (vous avez trop d'usage du monde pour croire que cela soit possible; nimporte, je veux bien un instant le supposer tel). peut-elle elle-même l'ignorer? Se peutil de plus qu'elle ne fente pas avec la plus affreuse douleur à quel point elle s'est avilie devant elle même; & croyezwous de bonne foi- qu'elle puisse trou140 LETTRE XVII. ver, soit dans l'amour qu'elle inspire; soit dans ses propres sentimens, de quoi se consoler jamais d'avoir perdu le droit de s'estimet ? Droit si précieux ! que ne jouissent-ils d'aucun autre avantage, Îhonneur & la vertu s'en croiroient & en seroient, en effet, assez payés. Supposez à présent (& rien assurément ne doit moins vous coûter à faire ) que son mari soit instruit; & qu'assez sage pour éviter un éclat, il confente dévorer dans le silence la honte qu'elle imprime sur lui; voyez-là chez elle-même, n'y être, pour ainsi dire, encore apperçue que pour y essuyer sans cesse tout ce que l'amour propre offensé, & libre dans son ressentiment, peutamaginer de plus outrageant & de plus cruel. Voyezla, forcée de plier honteusement devant ses propres domestiques, n'échapper à leur insolence, ou n'acheter leur discrétion que par la plus avilissante patience; &, pour comble de douleur, ne pas y parvenir toujours. Voyez-la, enfin, désavouée de sa famille & de ses amis, sondamnée à une solitude éternelle ; ou, ce qui est bien pis encore, à ne pouvoir plus paroûre en public, qu'avec des fem-

mes de qui le nom soul annonce son déshonneur & son humiliation. Et c'est

LETTRE XVII. 141 vous! vous qui me dites que vous m'aimez! vous! dis je, qui voudriez que je le crusse, qui, pour que je vous rende heureux, parlons plus juste, peut être, qui pour que je fatisfasse je ne sçais quelle fantaisse, ne craignez point de me proposer de perdre à tous égards! & encore! avec quelle légéreté me le proposezvous ! Vous en rougiriez vous-même, Le le caprice qui vous entraîne; & l'habitude de mettre le sophisme à la place du sentiment, & d'en trouver le même prix, pouvoient vous permettre de le sentir. Mais comme vous voyez, vous. n'avez pas à craindre de ne me l'avoir montrée qu'en pure perte. Eh! quel est l'homme qui aujourd'hui ne voit pour moi de gloire & de bonheur que dans la vengeance? C'est le même que j'ai vu, & il n'y a pas long tems, employer toute l'éloquence imaginable à me justifier les erreurs de mon mari. Je ne sçais si, par les circonstances, le rôle que vous jouiez alors, étoit fort raifonnable: mais, du moins, vous faisoit il plus d'honneur à mes yeux. Car enfin, vous en direz ce que vous voudrez, vous étiez ami de M. de ... A présent même que vous avez cessé de l'être, à moins (ce que j'aurois assez de peine à concevoir) que vous

642 LERTRE XVII. n'ayez trouvé le secret d'accorder enslemble, vos projets sur moi, avec votre ancienne amitié pour lui, n'êtes-vous pas forcé de paroître encore à cet égard ce que vous étiez? Que dis je! pour faire réustir plus aisément ces mêmes deffeins, ne le serez-vous pas de lui paroître encore plus son ami que jamais? Je n'ignore point que vous avez à me répondre que vous ètes plus liés par le gotes des mêmes. plaifirs , & par les hasards du monde, que par la conformité des senzimens; qu'il est pour vous, moins un ami, que cequ'on appelle une connoissance; qu'enfin on seduit plus aisément la femme de son ami, que celle de quelqu'un avec qui l'on ne vit pas ; &, qu'eussiez vous toujours négligé M. de..., il servie actuellement l'homme de Paris que vous rechercheriez le plus. Grand Dieu! que de choses se permet l'amour! que de perfidies accumulées les unes sur les autres! & qui, libéré du joug de cette palsion, peut sans en mourir de honte, se rappeller à quel point elle l'a emporté loin de ses principes! combien de devoirs on lui a sacrifiés! & toute la scélératesse qui a succedé quelquesois à la probité qu'on se croyoit, & qu'on avoit peut êire ! Et c'est cet assreux sensiment qu'on voudroit faire regner dans mon

ALETTRE XVII. 148

ame! Mais je me sens trop aigrie de votre lettre pour vouloir pousser la mienne plus loin: je me suis prescrit des limites, je ne veux pas les franchir. Si je
vous afslige, je vous en dis assez; &, &
vous n'avez pas en vous même de quoi
vous reprocher vos torts, je vous en ai
dit plus que je ne devois.

#### LETTRE XVIII.

Es mon arrivée ici, ou du moins fort peu de jours après, je me suis étonnée du soin que vous preniez de m'envoyer des couriers pour des lettres aussi peu intéressantes pour vous & pour moi, que devoient naturellement nous l'être les nôtres; & je m'étois par conséquent proposé plus d'une sois de vous demander à propos de quoi vous vous imposiez cette tâche; mais née fort distraite, & de plus, ne croyant pas que vous attachassiez à notre commerce plus d'importance que je n'y en mettois moimême, je ne me suis jamais souvenue de vous interroger sur cela. Le ton que vos lettres ont pris depuis quelque tems ne me permettant plus à cet égard la même indifférence, j'ai cru ne devoir plus oublier de vous prier, & très - férieusement, de laisser à la poste le soin de nous apporter respectivement de nos nouvelles. Si j'en devois recevoir des vôtres beaucoup plus tard, ou avoir à craindre de n'en pas recevoir du tout, vous sentez bien que je ne voudrois courir

LETTRE XVIII courir ni l'un ni l'autre de ces hafards; mais quoique le château de Mme. de L. V.... ne soit que sur un chemin de traverse, & que la poste n'y passe pas, nous n'en sommes point sur cet article plus mal servies. Un messager qui va d'ici tous les jours chercher à la ville la plus voisine les provisions, nous en rapporte très fidellement les lettres qu'il y trouve pour nous : enfin, toutes les personnes qui m'écrivent se contentent de cette voie, & je ne vois pas bien pourquoi vous seriez le seul qui me dépêcheriez des couriers. Mais on ne sçait, me répondez-vous, à qui de vous, ou de M. de Cercey j'adresse les miens; & l'on peut même d'autant moins présumer le véritable objet de leurs courses, que ce n'est jamais qu'à lui qu'ils remettent leurs paquets, & qu'ils ne sont, en apparence, charges pour vous que de ces complimens d'usage qui ne peuvent rien laisser à l'interprétation; cela est vrai, mais l'empressement qu'il a de passer chez moi aussi - tôt qu'il a reçu vos lettres, & dont, quoique je l'en gronde tous les jours, je n'ai pu encore le corriger, peut & doit même faire soupçonner que ce n'est point pour lui seul que l'on voit ici vos gens si souvent. Enfin, que vous dirai-je? ce Tome VII. Part. 1.

146 LETTRE XVIIL soin de votre part, si fait pour donner à toute autre que moi la plus haute idée de vos sentimens, me blesse, parce qu'il me semble me commettre, & que je ne sçaurois supporter d'être commise en quoi que ce soit. Les gens de M. de Cercey, surpris eux-mêmes de ce redoublement d'attention que vous avez pour leur maître, en ont conjecturé que quelque chose, & qui passe leur sagacité, vous oblige à lui envoyer des messagers extraordinaires. D'après ce que les miens en ont dit, ils ne les attribuent encore qu'à quelque intrigue où je puis aussi m'être engagée, parce que ma conduite ne leur permet pas de croire que vous m'ayez fait l'objet de vos vœux, ou que, si cela étoit, je voulusse y répondre. Mais vous connoissez trop cette sorte de gens pour supposer que si la fréquence de vos couriers continuoit, ils persistassent dans la bonne opinion qu'ils ont de moi, & que même ils ne se vengeassent pas de l'avoir eue, en portant dans leurs idées les choses aussi loin qu'elles puissent aller. Cette marche, qui est assez celle de tout le monde, est beaucoup plus encore la leur que celle de personne, parce qu'où il y a moins de lumieres,

LETTRE XVIII. il y a communément plus de malignité. Je vous annonce de plus, que l'on attend ici Messieurs DAR.... & de D.... c'est-à-dire, & vous le scavez aussi-bien que moi, les deux plus méchantes viperes de la cour. J'ai personnellement d'autant plus de raison de craindre leurs commentaires, qu'à mon entrée dans le monde, tous deux, & solidairement, je crois, entreprirent ma conquête, & que je leur donnai le ridicule de la manquer. Il est, à ce que l'on m'a dit, dans les principes de la plus grande partie des hommes, de ne se pas moins venger d'une cruelle que d'une inconstante : & le desir, encore plus souvent l'air, ou l'amour - propre, vous conduisant presque toujours auprès de nous, je ne doute pas que cela ne doive être. Quoi qu'il en soit, ils connoissent vos gens; ils ne seroient pas si lents à voir clair que ceux de M. de Cercey: & quand ils croiroient que c'est aussi gratuitement qu'ils l'ont fait eux-mêmes, que vous me rendez des soins, vous les connoissez trop pour croire que ce fût cela qu'il leur convint de dire. Si vous ne voulez donc ni me désobliger formellement, ni même ce qui, à coup sûr, en seroit la suite, me G 2

148 LETTRE XVIIL

forcer à rompre pour jamais tout commerce avec vous, vous aurez attention à ce que, sur quelque prétexte que ce puisse être, aucun homme à vous ne se présente ici que je n'aie révoqué la défense que je vous sais d'en envoyer. Je vais à présent répondre à votre

Je vais à présent répondre à votre lettre; elle m'offriroit, si je voulois, bien des objets à discuter, mais ma paresse naturelle, jointe à quelques autres raisons qu'il me paroît inutile de vous dire, m'en sera passer quelques-uns sous silence. En cas que vous regardiez cette omission comme un tour que je vous joue, je vous promets de la réparer quand il vous plaira; & peut être ne serez-vous pas sort aise que sen aie bien voulu prendre la peine. Je commence:

Si je ne vous crois pas tout-à-fait aussi affligé de m'avoir déplu que vous le desireriez, je n'ai, en revanche, aucune peine à vous croire très mortissé du mauvais succès d'une lettre dont, selon toute apparence, vous attendiez de fort grandes choses. Mais, n'étoit ce pas à vous, dans le sond, une terrible inconséquence que de me répéter sans cesse qu'il n'y a pas de semme qui vous inspire autant d'estime que moi, & de ne me parler cependant que comme

### BETTRE XVIII vous auriez pu faire à la femme que vousauriez estimée le moins? Il est vrai que vous avez assaisonné de toute la galanterie imaginable, des maximes & desconseils, par eux - mêmes assez singuliers; mais, en laissant là les uns & les autres, de la galanterie où l'on n'auroit dû ne montrer que de l'amour! Quelle méprise! en vérité! si vous eussiez pu avoir à démontrer à Madame de Li... par exemple, à quel point une jolie femme qui souffre patiemment les injustices de son mari, se dégrade dans l'opinion des gens sensés, j'aurois cru, tant elle étoit légere, que c'étoit à elle que vous aviez dessiné cette lettre. Yous desirez avec la plus grande ardeur que j'oublie ce ton d'aisance que bien des raisons, à ce qu'il me semble, auroient dû vous interdire auprès de moi : vous voulez, dites vous, que j'accorde cette grace au repentir dont vous êtes pénétré: vos torts, je ne vous le cache pas, m'ont été sensibles; mais ne me l'ont pas été non plus au point de vous en punir plus long-temps. Vous n'êtes pas encore affez heureux pour que je lois affectée de ces mêmes torts autant qu'il se peut que vous vous en soyez

fatté. A l'égard de l'idée que cette let

150 LETTRE XVIII. tre a dû me donner de votre amour, je ne crois point devoir vous cacher que celle qu'en effet j'en ai prise, ne sui est point du tout savorable. Ne vous en affligez pas; si je croyois que vous m'aimiez, je n'en étois pas encore affez reconnoissante pour que vous perdiez beaucoup à m'avoir ôté de l'opinion que j'avois de votre tendresse. J'imaginois bien, quoique vous me répétassiez sans cesse que vous n'en vouliez qu'à mon cœur, que vous me cachiez au moins la moitié de vos prétentions: mais si ce jargon de sentiment dont vous masquez le desir par tout où vous croyez qu'il ne seroit pas sûr pour lui de paroître à visage découvert, ne m'abusoit pas, il me prouvoit que vous faissez quelque cas de ma saçon de penser; ou que, si vous ne la prissez pas intérieurement autant que vous sembliez le faire, vous ne vous en croyiez pas moins obligé de me cacher sous des marques d'estime l'idée que vous en aviez. Je n'ai jamais eu beaucoup de foi à ce qu'on appelle l'amour Platonique; mais je suis convaincue que, s'il se pouvoit qu'il existât, notre sexe, sous quelque escal qu'il existât. quelque aspect qu'on veuille le considérer, en seroit infiniment plus capable

LETTRE XVIII. que le vôtre. Un défintéressement poussé si loin, me paroissoit donc, de votre part, un si grand miracle, que j'avois cru ne devoir pas l'adopter sans exa-men: vous me disiez, cependant, cela d'un air si vrai que je ne sçais ce qu'en-sin il en seroit arrivé, sans cette lettre si ingénieuse qui m'a fait penser que si je vous donnois mon cœur, & que je ne vous donnasse absolument que cela, je ne vous rendrois que fort médiocrement heureux : car, s'il eût été vrai que fa seule prosession ent pu vous suffire, quel besoin auriez-vous eu de me prêcher la vengeance? Je puis, sans man-quer à mes devoirs en aucune saçon, livrer mon ame à toutes les douceurs de l'amitié; &, sans blesser davantage mon innocence, il m'étoit aussi possible de vous mettre au nombre de ceux qui m'inspirent ce sentiment : mais quand je vous aurois accablé de préférences, un bonheur si chimérique pour l'amour, n'est pas fait pour le contenter; & je crois que toutes les fois qu'il feint d'en être satisfait, c'est qu'il regarde ce qu'on vient de lui accorder comme un moyen de parvenir à ce qu'il desire. Vous devez donc voir clairement que vous vous êtes trop pressé; & que, pour

142 LETTRE XVIII. me montrer sans déguisement le but où vous tendiez, il falloit, du moins, que vous eusliez atteint le but où vous pasoissiez tendre. Ce n'est pas que je ne vous trouve très digne du sentiment: qui paroît aujourd'hui le seul objet de vos desirs; & que je ne croie que vous: joignez à vos agrémens toutes les vertus possibles; mais, malgré tout cela, je regarderois toujours comme fort dangereuse, entre un homme comme vous, & une femme de mon âge, une liaison si intime; & il faudroit, de toute nécessité, pour pouvoir me la faire former, que j'ignorasse qu'il y a un sentiment, ou une fantaisse que l'on nomme Amour; & que cette intimité doit le favoriser beaucoup s'il est né, ou le faire naître 2. s'il ne l'est pas encore. Renoncez donc, tant que j'aurai lieu de vous croire l'en-vie d'être mon amant, à devenir pour-moi un ami si tendre. Vous seriez content, dites-vous, si vous étiez simplement dans mon cœur, comme y est M. de Cercey: je suis, moi, fort sûre que ce partage avec lui, ne vous plairoit pas long-temps: mais ce partage même-( car je me flatte que vous n'auriez pas la prétention d'y regner seul ) dût-il, en esset, vous satisfaire, il ne dépen-

LETTRE XVIII. 153° dioit pas encore de moi de vous l'accorder. M. de Cercey, vous ne l'ignorez pas, est mon parent : j'ai commencé. à le voir, dans l'âge où le cœur chercheà se faire des attachemens ; il me parut. dès-lors, très-digne du mien: plus mes yeux se sont onverts sur lui, plus j'ai trouvé de raisons de croire que j'en avois très-bien jugé: le tems seul, joint aux preuves que vous pourriez me donner, qu'en jugeant de vous comme j'ai fait de lui, je ne me trompe pas davantage, pourroit peut être vous mettre dans mon cœur au même rang. Si vous le desirez bien sérieusement, & que vous ne desiriez plus que cela, je trouverai, sans doute, d'autant moins de difficulté à vous l'accorder, qu'il est est plus vrai que j'ai pour peu de gens autant d'estime que j'en ai pour vous. Je vous demande presque pardon, non de vous estimer tant, mais de vous le dire: car je n'ignore pas qu'en vous le disant, je risque de vous fâcher beaucoup, du moins, passe-t-il pour certain que quand vous avez des prétentions sur une femme; & qu'elle n'a à votre service que ce sentiment, vous vous passeriez fort qu'elle vous en donnât des affurances. S'il arrivoit, pourtant, que

dans ma bouche, des protestations de ce genre, vous déplussent à un certain point, je suis assez de vos amies pour vous estimer sans vous le dire. Ce n'est pas, selon toute apparence, tout ce que vous voudriez que je sisse pour vous; mais, me pardonnerez - vous de vous le dire? C'est, en vérité! tout ce que je puis faire.



## LETTRE XIX.

SCAVEZ-vous bien, Monsieur le duc, que si vous me mettez dans le cas de ne sçavoir plus comment, ni sur quel ton vous écrire, je suis tout-à-fait capable de ne vous plus écrire du tout? Vous devenez querelleur! Ah! je vous le conseille! croyez-moi, ne me donnez pas d'humeur : je n'en suis pas naturellement fort susceptible; mais quand il m'arrive d'en prendre, j'en prends beaucoup, & même la garde long-tems, parce que moins je puis attribuer la mienne à mon caractere, plus je dois croire qu'elle est fondée. Voyons, cependant: de quoi vous plaignez vous? Il vous plaît de m'écrire une lettre! je veux bien, par égard pour vous, ne pas lui donner toutes les qualifications qu'elle méritoit! disons donc simplement qu'elle étoit fort déplacée. En y répondant ( ce qu'il se peut que je n'eusse pas du faire), je commence, au lieu de vous en montrer du ressentiment, par me moquer un peu de vous: puis, comme la raillerie ne sçauroit apNO EETTRE XIX.

paremment être jamais pour moi, visà vis de vous, qu'un état forcé, je deviens insensiblement, & sans m'en douter peut-être, plus sérieuse. Je ne sçais. si, dans le fond, vous avez cru avoir à vous plaindre de cette lettre: mais il n'en est pas moins vrai que vous m'avez fait de très humbles excuses de la vôtre: vous croyez-donc que je n'en devois pas être contente? Je conviens que, ma premiere colere passée, sentant aussi que je pouvois avoir eu tort de prendre si sérieusement de certaines choles; n'en voyant, ni même n'en voulant voir d'autres, des mêmes yeux que vous, j'ai cru pouvoir sans risque m'égayer. Vous me dites que vous m'aimez: que voulez vous que je vous réponde ? Comme vous voudrez ? Vous ne gagnez rien à vous obstiner à ce sentiment; je ne gagnerois pas davantage à vous le défendre: il me seroit donc fort inutile d'infister là-dessus; mais vous verrez, quoique vous en puissiez croire, que mon opiniâtreté vaudra bien la vôtre. La plus forte preuve que je pusse, dites-vous, vous donner de mon indisférence, étoit de vous interdire les couriers; il se peut que vous aiez raifon; mais, me suis-je engagée à vous

BETTRE XIX. en donner d'amour? Vos couriers m'ont choquée: ce soin de votre part. puisqu'il faut vous le dire, ne m'a paru qu'une affectation qui, de plus, me commettoit : je n'ai pu souffrir d'êtrecommise plus long-tems; & je vous aurois aime, que vous m'auriez vu penfer de même. Je vous refuse, ajoutez-vous, jusqu'à mon amitié; non, mais je ne veux pas que celle que je consens à avoir pour vous, soit du genre dont vous la desiriez; un sentiment si exclusif ressemble si fort à l'amour, que si je le trouvois dans mon ame pour quelqu'un, il me feroit mourir de peur; &: si vous vouliez, ou pouviez être de bonne foi, vous conviendriez que vous en seriez moins jaloux, si vous ne vous flattiez pas qu'une amitié de cette efpece, doit mener celle qui l'accorde, à quelque chose de beaucoup plus vis. Comme je vous pardonne d'aider vo-tre sentiment de tout ce qui peut le faire réussir, vous devez me pardonner aussi de me prémunir contre ses ruses: Mais ce seroit ma confiance qui vous tenteroit le plus. J'avoue que je ne sçais pas trop, ni ce que c'est que cette prétention, ni quelles en sont les bornes : est ce que je vous ouvre mon cœur sans aucune

158 LETTRE XIX.

restriction? Si ce n'est que cela, vous avez en vérité bien peu de chose à defarer. Comme des gens à qui je crois sans examen, m'ont dit que vous êtes dans le commerce de la plus grande sureté, j'ai toujours parlé devant vous sans m'imposer de contrainte. Il est possible, cependant, qu'il y ait des choses sur lesquelles je ne vous ai pas absolument ouvert mon cœur, mais, sans compter que rien ne vous étoit moins important, & j'ajoute de plus, inutile, que d'y lire à certains égards, je suis persuadée qu'il y a des confidences qu'une semme sensée ne doit jamais faise, parce que, si dans le moment, elles ne tirent pas à conséquence pour elle, il se peut qu'un jour elle ait à se reprocher de les avoir faites: que nous nous définissons moins comme nous sommes. que comme nous nous croyons; que ce qui est vrai un jour, cesse un autre de l'être: que c'est moins à nous-mêmes à dire quelle est notre saçon de penser, qu'à ceux qui vivent avec nous, à la pénétrer; qu'il n'y a rien dont les hommes n'abusent contre nous; & qu'enfin, pour terminer cette longue kirielle de morale, soit par prudence, soit par modestie, on ne sçauroit jamais

LETTRE XIX. patler affez sobrement de soi-même-D'ailleurs sans affaires comme sans pasfion, quels secrets pourrois-je avoir à vous confier? Je vois, par votre acharnement à y revenir, que ce que vous desireriez le plus, seroit de sçavoir si je suis aussi libre que j'affecte de l'être ; &, malgré toute votre attention à me 1 le déguiser, je crois voir aussi bien. que vous êtes intérieurement tout près de penser que je ne rejetterois point votre tendresse, si je n'étois pas sensible à l'amour d'un autre. Il est si cruel de ne point réussir, & de ne pouvoir accuser un rival aimé, de son peu de succès : il est de plus, si impossible qu'une femme de mon âge, & dont on dit que la figure n'est pas mal, soit véritablement dans l'état de liberté que j'affiche à vos yeux, que je ne suis point surprise de la peine que vous avez à me croire sur cela. Il me paroîtroit aussi fimple, si j'étois dans le cas où vous me supposez, que je vous en fisse mystere, parce que l'envie que vous avez de lire dans mon ame, ne me paroît point du tout yous en donner le droit. En vous affurant, non-seulement que je ne vous aime pas, mais même qu'il y a toute apparence que je ne vous aimerai jamais,

160 LETTRE XIX. il me semble que je vous dis tout ce que je puis vous dire. Cette répétition ne vous amuse point, n'est il pas vrai ? changeons donc de matiere; car sur cela. je ne pourrois jamais qu'y retomber. Une chose qui, ce me semble, vous étonne, pour le moins, autant que l'indifférence dont je me pare, & que vous p'admettez guere davantage, est que je vive dans une liaison si intime avec une femme qui a une affaire dont même elle ne se cache pas; & que, voyant tous les jours l'amour de si près, j'aie pu lui conserver tant d'aversion. Prémiérement, ce n'est peut être pas pour le hair moins, une si bonne recotte, que de vivre tant avec lui : mais laissant là le badinage, je vais entrer en éclaircissement sur le reste avec vous, puisque je ne pourrois le négliger, sans que la réputation d'une femme qui m'est fort chere, n'en fut compromile. Mme. de L. V... n'a donc point d'affaire : elle aime très-tendrement M. de Cercey; elle en est aimée de même; mais il n'y en a pas pour cela plus d'affaire entrielle & kui, qu'il n'y en a entre vous & moi qui, à ce que j'imagine du moins, n'avons rien à démêler ensemble. Je m'étonne que votre ami, qui me paroît

LETTRE XIX. vous avoir enfin confié leurs sentimens respectifs, ne vous ait point dit fur quel pied il est avec elle; ou que, si, comme j'y vois beaucoup d'apparence, il l'a fait, vous ayez mieux aimé penser qu'il ne jugeoit pas à propos de vous dire tout, que de croire, ainfi que vous l'auriez dû, que la vérité pure vous parloit par sa bouche. Non, encore une fois, il est si peu dans le caractere de M. de Cercey, d'avoir laissé dans ses confidences, quelques nuages sur la conduite d'une femme qu'il ne respecte pas moins qu'il ne l'aime, qu'il faut nécessairement que ce soit dans la corruption des mœurs d'aujourd'hui (voyez à quel point je vous ménage!) que vous avez puisé l'idée que vous avez d'elle. En tout cas, vous pouvez, sans avoir rien à vous reprocher, vous en faire une autre; car je puis vous jurer, par tout ce qu'il y a de plus sacré, que vous ne pourriez jamais en concevoir une qui fût plus fausse, & plus injuste. Pouvez-vous, de plus, imaginer que si Madamede L. V... vivoit avec M. de Cercey, comme, malgré tout votre défintéressement à mon égard, vous auriez quelqu'envie que je vécusse avec vous, elle pût se résoudre à une publicité qui lui seroit sthon-

162 LETTRE XIX. teuse; & qu'elle sît, pour ainsi dire ; trophée de son goût pour votre ami, & le mien ? Vous la connoîtrez vraisemblablement un jour; & je vous verrai rougir d'avoir un seul instant pu la confondre avec ces semmes qui n'ont que trop influé sur votre façon de penser, puisqu'il vous en coûteroit tant, non pour croire, mais pour supposer qu'il y en ait quelqu'une capable d'un sentiment honnête. L'intention de Madame de L. V... est donc d'épouser M. de Cercey : vous le sçavez ; & si, en attendant que leur dispense arrive, & libre. enfin, par la mort de son cruel oncle, elle a cru pouvoir vivre avec lui sans contrainte & sans mystere, elle ne s'en est pas plus permis rien qui put altérer l'estime qu'il a pour elle. Rien, je le fçais, n'est plus extraordinaire que ce que je vous dis : & vous n'êtes pas le seul qui, pour ne point dire plus, doutiez de l'innocence de leur liaison; mais rien n'est, cependant, plus réel. Il ne tient donc qu'à vous de voir, par le comp:e que je vous rends, que la mienne ne court aucun risque à vivre avec eux comme je fais: mais, quand il seroit vrai que Madame de L. V... se fût moins respectée, son exemple ne pourroit jaLETTRE XIX. 163
mais être une regle pour moi, puifqu'elle est libre, & que je ne le suis pas.
Si, au reste, j'étois dans la même position qu'elle, je ne m'en croirois guere
plus autorisée à des choses dont, en
supposant que le public ne pût pas me
faire un crime, il seroit toujours en
droit de m'estimer moins: or, ce seroit
ce que je ne voudrois jamais qu'il pût
saire; ne me trouvez - vous pas bienbizarre?

P. S. Mme. de T... dont vous me demandez des nouvelles, est partie d'avant-hier; mais seroit - il possible que M. de P... persistat dans le dessein de lui plaire? Je me flattois pour lui, que la réflexion l'en auroit fait revenir. J'entends dire toute la journée que l'amour donne de l'esprit à ceux qui n'en ont point; & j'ai jusques ici beaucoup de raisons de croire qu'on ne dit pas vrai : quant à la proposition inverse, je n'en connois guere de plus prouvée. Nous attendons toujours, & sans aucune impatience, je vous jure, les deux personnes que je vous ai annoncées dans ma derniere settre. C'étoit une belle occasion pour me faire retourner à Paris, que leur arrivée ici; car il est sûr qu'ils m'y déplairont beaucoup; mais

164 LETTRE XIX. ils sont dégoûtés de me dire des douceurs; & la certitude que j'en ai me fera supporter leur présence plus aisément. Vous me reconnoissez bien là, n'est-il pas vrai? M'en aimez - vous davantage? Hélas, je crains bien que non.



# LETTRE XX.

E ne suis point du tout étonnée que vous le soyez, vous, de tour ce que je vous ai mandé de Madame de L. V... & de votre ami. Sa façon de vivre avec lui, sur-tout dans les termes où ils en font l'un & l'autre, est, en effet, une chose si rare que quand vous seriez même pis que de douter de tout ce que je vous ai dit, je vous le pardonnerois encore. A l'égard des raisons qu'elle a pour cacher si peu ses sentimens, si je ne vous le dis pas, ce n'est point dans l'intention de vous en faire mystere; mais parce que pour vous les deduire, j'aurois besoin d'entrer dans une multitude de détails qui, en coûtant beaucoup à ma paresse ne pourroient que médiocrement vous intéresser. S'il arrivoit pourtant que vous les crussiez dignes de votre curiofité, M. de Cercey, qui les possede encore mieux que moi, & qui ne craint pas tant d'écrire, se fera, selon toute apparence, un plaisir de la satisfaire. A propos de lui, je suis iencore on ne peut pas plus surprise

#### 166 LETTRE XX

qu'il ait eu la force de vous cacher ses engagemens avec Madame de L. V... Il est vrai qu'elle en avoit exigé le secret le plus profond; mais il n'en est pas, malgré cela, moins extraordinaire, nonsoulement qu'il l'ait si rigoureusement gardé avec vous, mais qu'il ait sçu vous déguiser sa marche, assez bien pour que ç'ait été de moi que vous l'ayez cru amoureux. J'avoue que pour me convaincre de sa régularité à cet égard, il ne me falloit pas moins que cet incident. Vous êtes, si je ne me trompe, plus piqué contre lui du mystere qu'il vous a fait, que reconnoissant de ce que vous êtes encore le seul à qui il ait parlé, & si cela est, vous ne sçavez pas, auffi-bien que je le croyois, ce qu'on doit à sa parole, lors même que ce n'est qu'à une semme qu'on l'a donnée. A présent que vous n'avez plus à vous appuyer de l'exemple que, dans vos idées, je recevois de Madame de L. V ... je voudrois bien sçavoir ce qu'à sa place, vous croirez capable de m'amener à l'amour. Il faut en convenir: vous venez de faire une perte qu'entre nous, je crois que vous réparerez bien difficilement. Tout mal fondé qu'étoit votre espoir, il vous amusoit du

LETTRE XX. moins; & je vous le répete, dans votre position, il pouvoit vous arriver peu de choses aussi cruelles, que de le voir s'évanouir. Pour vous en consoler, si cependant cela se peut, je vous apprends que nous n'aurons pas ici les deux hommes que je craignois, & de qui, par je ne sçais quelle raison, vousmême y regardiez le séjour à peu près comme un malheur. C'étoit ce qu'on appelle un arrangement : Mesdames de L. F... & de M..... avoient formé le projet de venir passer quelques jours avec nous; ils devoient eux, comme c'est l'usage, les y précéder de vingt quatre heures, pour ne rien manquer. Hélas! ils étoient tout près de leur dé-part, lorsque je ne sçais quel événe-ment imprévu retient Madame de L.... F..., & que l'autre est de semaine con-tre son espérance. Tous ces gens-là, & vos couriers de moins, me sou-lagent plus que je ne pourrois vous le dire.. Leshommes se sont excusés comme ils ont pu: nous avons d'autant plus aisément reçu tout ce qu'ils ont voulu nous dire sur cela, que c'étoit avec plus de chagrin que nous les attendions. Comme ces Messieurs sont sujets à changer de direction, je me plais à

croire que celle qui les attiroit vers nous, n'existant plus dans quelques jours, nous en serons tout à fait débarrasses. Je sais, ainsi que vous sçavez, assez peu de cas de l'inconstance; mais fi la leur peut nous procurer ce bien, je conviendrai, pour la premiere fois de ma vie, qu'elle peut par-ci par-là, être bonne à quelque chose. Il falloit, quand j'y pense, que pour former cette partie, ils ne scussent positivement où aller; car je sçais que Madame de L. V... & sa maison ne les amusent point du tout. J'ai dans la tête, (mais peut-être que je me flatte) que je pourrois bien aussi entrer pour quelque chose dans leur changement de projet. Sans compter la haine cordiale dont m'hoporent Messieurs DAR. & de D... Madame de MA.. ne scauroit me souffrir, parce que je suis, dit-elle, la plus grande bégueule qu'elle connoisse: c'est une injure que je suis bien fâchée de ne pouvoir pas lui rendre. Je crois bien que vous pensez de moi comme elle en parle; & que toute la différence que fur ce point, il y a entr'elle & vous, c'est que vous ne l'osez pas dire si haut. Je vous trouve avec moi, depuis quelque tems, un certain aigre-doux qui me

me prouve combien intérieurement vous me voulez de mal, & tout ce qu'il vous en coûte pour me le dissimuler. Enfin, vous ne pouvez pas supporter que je fasse des réflexions; & dans le fond, vous n'avez pas tant de tort, car il est certain, qu'eussé-je pour vous le penchant même le plus décidé, elles y nuiroient beaucoup. Je ne dis point qu'elles l'anéantiffent; je ne serois peutêtre pas affez heureuse pour cela, mais du moins elles me le feroient combattre si long-tems que, quelque vivement que vous desirassiez la victoire, vous pourriez vous lasser de l'attendre & de la poursuivre. Vous avez, au reste, dans vos succès passés, de quoi vous rassurer sur les rigueurs que je vous promets: moi-même, à vous parler naturellement, je ne me réponds pas de vous en accabler toujours, & c'est peut-être ce qu'il y a de plus sâ-cheux pour vous. Si je comptois plus fur ma vertu, vous me vaincriez bien plus sûrement; mais comme pour n'avoir pas encore eu de foiblesse, je n'ai point la vanité de m'en croire exempte, toutes les précautions que je n'ai maginerai pas avoir à prendre contre vous, je les prendrai contre moi, & Tome VII. Part. I.

179 LETTRE XX.

même le plus gratuitement du mondes La persuation où je suis, & que vous ne me serez jamais perdre, que les hommes ne peuvent, même le voulus-sent-ils, être capables du sentiment de l'amour, tel que je le conçois, me servira contre vous plus que vous ne pensez; & dûssiez-vous trouver cela fort rigoureux, je n'ai pas encore fait d'exception en votre faveur, même malgré tout ce que M. de Cercey se tue de me dire d'avantageux de votre façon de penser. Il pousse même les, choses jusques à vouloir que je vous tienne compte de vos étourderies. Etourderies! vous êtes bien surpris, sans doute, qu'on puisse avoir à vous en reprocher; il n'en est pas moins vrai qu'il vous en est échappé une qui, si du côté de l'amour vous m'intéressiez davantage, pourroit vous nuire confidérablement. Il est vrai qu'il est mon ami, & même assez pour que vous l'ayez cru quelque chose de plus; que wous sçavez, & combien je l'estime, & à quel point je compte sur lui; mais sçavez-vous si, en cas que vous m'ins-pirassiez quelque chose de tendre, je voudrois, tout mon ami qu'il est, qu'il scut ce qui, vis à vis de moi-même,

LÉTTRE XX. m'humilieroit tant? Cela, peut - être, yous paroît dur, & vous avez tort: ce seroit du sentiment, & non de l'objet qu'il auroit, que je serois humiliée; c'étoit tout ce que je voulois dire. Pour revenir à M. de Cercey, vous vous êtes conduit avec lui si imprudemment, que vous n'avez cru pouvoir mieux vous justifier à ses yeux, de ce ton qu'il avoit à vous reprocher, qu'en lui avouant qu'il ne le devoit qu'à votre tendresse pour moi, & à l'idée où vous étiez que je ne l'intéressois pas moins que vous-même. Il est vrai qu'il avoit, même avant que vous lui ouvriffiez votre cœur, les preuves les plus fortes que je suis l'heureuse mortelle à qui vous l'avez consacré; mais comme vous ignoriez qu'il en fût instruit, la confidence que vous lui en avez faite n'en est pas moins une étourderie de votre part, & qui montre, ce me semble, un furieux besoin de parler. Avec lui, cela ne tire pas à conséquence, & je suis très-sûre qu'il vous gardera le secret le plus profond : mais que voulezvous que je pense de vous qui, à peine vous croyez amoureux de moi. qu'il vous faut quelqu'un à qui le dire? Ne serois je pas, si je le voulois, en

LETTRE XX. droit de présumer qu'avec si peu de discrétion sur vos propres sentimens, vous en auriez moins encore pour les miens? Votre intention étoit-elle qu'il me parlât en votre faveur? je vous avois écrit qu'il en étoit ridicule : étoitce pour qu'il ne tarît pas sur vos louanges? eh bien! il le fait; mais je n'ose vous dire ( car je crains que cela ne soit mashonnête, ) combien tout ce qu'il me dit, quelque véhémence qu'il y mette, a peu de force vis à vis de ce que je me dis moi même : c'est encore une cruauté qui m'échappe, je le scais bien; mais aussi pourquoi vous mettez-vous si souvent dans le cas d'en essuyer? vous sçavez bien que c'est moins ma faute que la vôtre. A propos de cruauté, M. de Cercey vient d'être cause que vous en allez trouver cidessous une de plus de ma part. Il vouloit que je vous permisse de venir

ici; moi je lui ai refusé tout net; & pour qu'il ne manque rien à cette rigueur, je vous défends de vous y offrir à mes yeux, sous quelque prétexte que ce soit, que je ne vous le

permette. Ce n'est pas là, sans doute, le moyen de me remettre bien avec yous; mais dussé-je en encourir votre

LETTRE XX. haine, je n'y veux affirmativement point vous voir. A l'égard des raisons sur lesquelles porte cette volonté, ce n'est pas à vous à me les demander: je crois en avoir; mais que cela soit ou non, votre rôle dans cette occafion, ainsi que dans toutes celles qui pourront se présenter est de m'obéir sans examen; tout ce que je puis pour vous, est de vous permettre le murmure; encore faut-il que ce soit tout-àfait entre vos dents: entendez-vous? Voyez si je ne suis pas instruite de mes droits; & quelle dureté d'empire je vous laisse à craindre. En vérité! plaifanterie à part, cela devroit bien vous dégoûter de m'aimer.



## LETTRE XXI.

OMMENT! ce n'est que d'hier que vous sçavez que j'ai eu l'honneur de faire porter mes chaînes à M. de B...! Ce sot amour a fait tant de bruit que je suis surprise qu'il ne soit que si tard parvenu à vos oreilles. Et vous croyez, à la façon dont il vous a parlé de moi, qu'il m'adore toujours! Quoi! après deux années de rigueurs; mais · de rigueurs comme on n'en avoit peutêtre pas encore vues; &, de son propre aveu, ayant perdu absolument la flatteuse espérance de toucher mon cœur, il brûle pour moi comme au premier jour! ce seroit cela, par exemple, qui seroit bien beau! bien admirable! bien inoui! mais, malheureusement pour mavanité, c'est que je n'en crois rien, mais rien du tout. De sorte donc, pour achever de rendre la chose plus étonnante, que ce sont bien moins les charmes de ma personne, que les vertus de mon ame, qui me l'ont si fortement attaché? C'est encore, je l'avoue, ce que j'aurois quelque peine à croire. Vous louez

LETTRE XXI. aisément dans une semme le caractère. lorsque vous croyez lui devoir des éloges; mais je n'en ai pas moins, malgré cela, remarqué que ce n'est jamais ni ce qui vous entraîne, ni même ce qui vous fixeroit, s'il se pouvoit pourtant que l'on vous fixat : & l'indifférence où vous êtes tous sur ce que vous devriez chercher le plus, n'est pas la moindre des querelles que je prends la liberté de faire, soit à vous, soit à l'amour. Ne seroit ce pas, au surplus; pour se donner un air de solidité dont il m'a paru que ce pauvre M. de B... a grand besoin, qu'il se vante de tenir plus au moral qu'au physique? C'est que cela m'en a tout à fait la mine. Vous qui, & pour une misere assurément, me voulez tant de mal que si vous l'ossez, vous me diriez des injures, je voudrois que vous eussiez vu toutes les cruautés dont je l'accablois. Figurez vous que je les pouffois jusques à ne lui pas répondre quand il me parloit, même d'autre chose que de sa vive ardeur. Je vous dis que cela étoit à faire dresser les cheveux ! A la façon dont je vous traite, y a-t-il de quol i Je parirois bien que jusques à présent vous n'êtes pas content de cette lettre; & la raison, je pen-H 4

176 LETTRE XXI. se, c'est que je n'y discute point ce que vous voudriez, & que même, (voilà bien ce qu'il y a de plus dur, ) je ne vous y ai pas encore parlé de vous. Je ne me le cache point, comme vous voyez; ce procédé est d'une inhumanité exécrable! D'ailleurs, vous m'avez, vous, écrit une lettre fort belle affurément, d'une adresse, d'une finesse, d'une tendresse! oh! cela est bien vrai! mais, me direz-vous sans doute? Les éloges que l'on donne à l'esprit ne sont qu'un affiront que l'on fait au cœur, sur-tout lossque c'eft bien moins le premier que l'autre qui a écrit. Voyez! qui est-ce qui ne sçait pas cela comme lui? Ce que vous voudriez, ne seroit pas que je vous louasse: mais.... Eh bien l ce qu'il y a de singulier, c'est que vous ne sçavez pas cela mieux que moi; mais que vous en revient-il? Ne yous plaignez pourtant pas; car je suis bien aise de vous dire que si j'eusse eu à vous écrire du ton dont vous l'auriez desiré, je n'aurois rien trouvé du tout à vous mander: tâchez de devider cela; pour moi, je m'entends très - bien. Toujours s'entendre demander de l'amour! toujours avoir à répéter qu'on n'en veut pas prendre; &, pour com-ble d'ennui, dire vrai! vous n'y pre-

LETTRE XXI. nez pas garde: mais cela devient d'une monotonie à faire périr. C'est votre faute, aussi ! nous aurions, si vous vouliez, tant de belles choses à traiter! La cour, les aventures, les tracasseries, les livres, les pieces : que de matieres facrifiées! &, je vous demande, à quoi! qu'est-ce qui les remplace! des lettres, plus pleines de mots! plus vuides de choses! mais, est-ce que cela ne vous ennuie pas tout le premier? Si le sentiment a le crédit de faire passer toutes ces répétitions, & même, ainsi qu'on l'en accuse, de les rendre cheres, que l'on doit tout à la fois craindre son pouvoir, & s'en étonner! Oh ça! Monsieur le duc, ce que vous ne croiriez jamais de moi, c'est qu'après tout ce que vous avez à me reprocher, je vais avoir le front de vous demander une grace; & cette grace qui m'est de la derniere importance, est de vouloir bien ne me pas brouiller avec M. de Cercey: il prend, comme vous sçavez, vos intérêts à seu & à sang : soit donc qu'il se doute que vous m'avez demandé la permission de venir ici, & que, malgré la protection qu'il vous accorde, je vous l'ai refusée; soit qu'à l'air de férocité qu'il me trouve depuis ma derniere lettre, il sente seu178 LETTRE XXI.

lement, & sans en deviner davantage ? que de façon ou d'autre, vous n'avez pas lieu d'être content de moi, & que e pourrois, même, méditer de plus grandes cruautés encore, il me fait une mine horrible. Vous me ferez donc un extrême plaisir de ne pas vous plaindre à lui de toutes mes barbaries, & croyez qu'il sera d'autant plus honnête à vous de m'en garder le secret que je vous promets moins de reconnoissance, de l'effort qu'à ma seule considération vous aurez bien voulu vous faire.

Voilà une lettre, où, graces à Dieu, & moins à votre détriment que vous ne pensez, je n'ai exactement sait que papoter. A propos de ce terme que je ne crois pas fort bon, quoique je m'en serve, parce que tout populaire qu'il est, il me paroît rendre mieux que tout autre, ce vuide & ce décousu que l'on a, soit dans le style, soit dans les idées, lorsque, comme je viens de faire, on ne parle que pour parler, il échappa hier à Madame de L. V... & ce fot M. de Re... que, je ne sçais comment a obtenu de la ménagerie un congé pour venir passer quelques jours avec nous, ne manqua pas de s'élever contre. Vous con-noissez la sottise & la pédanterie du

LETTRE XXI. personnage; & fans doute, vous voyez d'où vous êtes, l'air satisfait & gourmé dont il foudroya ce pauvre mot. M. de Cercey qui ( & ce n'est assurément pas. faute d'en avoir vu) ne s'est point encore fait aux fote, impatienté de la fuffifance de M. de Re... s'avisa de lui soutenir que ce terme étoit très-bon; & la preuve qu'il en apporta, & que vous auriez, je crois, peine à deviner, c'est que Racine s'en étoit fervi lans ferupule, dans une de ses tragédies ; il alloit, même, faire quelques vers baroques qui n'auroient pas été moins contre la mémoire de ce panyre Racine, qu'au profit de ce qu'il venoit d'avancer, lorsque Mi de Re... s'écria, Racine! Racine, fo connu par l'élégance & la purere de son style ; s'être servi d'un mot si bas! passe pour Comeille! Ma foi! a répondu froidement M. de Cercey, je me trompoisz. vous avez raison: oui, c'est justement le grand Corneille. Cela lui ressemble Bien ! a repris d'un air triomphant, M. de Re... enfin, quoique, peut-être, cela valût bien la peine d'y regarder, il a cru, sans effort, ce que disoit M. de Cercey; & comme nous n'avions d'autorité que Corneille, notre motaété impitoyablement condamné. Voyez, je vous

prie, à vos momens perdus, si, par hafard, vous ne pourriez pas nous entrouver quelqu'une d'un plus grandpoids.

## LETTRE XXII.

E. devois, par votre derniere lettre; Monsieur le duc, être si peu préparée an malheur que vous m'annoncez dans celle que je viens de recevoir, que vous devez bien, vous me pardonner d'en être surprise. Il est vrai que voilà deux nuits que je ne dors pas bien, & que je fais de fort mauvais songes : mais comme il se peut qu'on ait de l'insomnie, ou même le cochemard, sans qu'on en soit pour cela plus obligé de croire que l'on a perdu l'objet qui s'intéressoit à nous, tendrement, vivement, fincérement, perpétuellement : jamais, malgré toute ma fagacité, je ne me serois doutée qu'une infortune, si cruelle pour moi, me fût arrivée. Enfin donc, vous ne m'aimez plus: mais là, plus du tout? & vous n'avez eu pour cela besoin que de quelques petites réflexions, & encore fai-

LETTRE XXII. tes en courant! Assurément! fi, avec de si belles dispositions, vous ne devenez pas le plus grand philosophe de votre siecle, ce sera à vous, malice toute pure. Si je voulois diminuer du mérite que vous avez dans cette occasion, je pourrois vous dire que, pour triompher avec fi peu de peine de votre tendresse pour moi, il falloit qu'elle ne fut pas d'une force extrême : mais comme en attribuant plus votre victoire à la foiblesse de l'impression que j'avois pu faire sur vous, qu'à l'empire que vous avez sur vos passions, je ne perdrois pas moins que vous-même, j'aime beaucoup mieux conrir le risque de vous accorder plus de philosophie que peut-être vous n'en avez, que d'imaginer qu'on puisse, & avec si peu d'effort, se dégager de mes chaînes. Enfin vous voyezaujourd'hui, & même clair comme le jour, que l'e projet le plus extravagant qu'un homme puisse jamais former, est le projet de me rendre sensible; & si vous connoissez peu de femmes qui, par toutes sortes de raisons, soient aussi faites que moi pour l'amitie, vous ne croyez pas, en revanche, qu'il y en ait au monde une qui, malgré toutes ses charmes, doive moins quand on me connoura bien, inspirer l'autre senti-

182 LETTRE XXII.
ment. La sublime découverte! Ce n'est pas que j'en veuille rien revendiquer sur vous; mais pour peu que la gloire de l'avoir faite, pût vous permettre un peu d'équité, vous conviendriez que si je vous eusse moins mis sur la voie de cette vérité, vous pourriez bien être encore à la chercher. Quoique ce soit un peu durement que vous me difiez ce que vous pensez sur mon compte, je ne suis point du tout fâchée que vous sçachiez à quoi vous en tenir à cet égard ; ce que j'y perds du côté de l'amour. je le retrouve, même malgré vous, du côté de l'estime: & je suig si loin d'imaginer que ce soit moi qui sois lésée dans cette affaire, que vous n'avez qu'à voir ce que vous voulez que je vous donne de retour. Je me flatte, au reste, que quelque honneur que pût vous faire dans le monde la belle chose que vous venez de trouver, vous voudrez bien qu'elle demeure entre nous. Je vous laisse si généreusement la part qui m'en revient, que vous ne pourriez, sans la plus noire des ingratitudes, la divulguer. Je suis déjà si décriée du côté de l'amour; & l'on trouve, à m'en montrer, si peu de bénéfice, que si j'avois encore con-tre moi votre témoignage, je n'aurois

LETTRE XXII. d'autre ressource que d'aller me cacher. Eh! qui sçaith, toute peu disposée qu'on peut me croire à me laisser aimer, fans y rien mettre du mien, je ne serois pas fort désorientée, si je ne trouvois plus personne qui voulût bien en prendre la peine. Je vous prie aussi de vouloir bien considérer ( & je ne vous demande pas que ce soit de sang froid, car actuellement, vous en avez de reste ) que si je cesse de vous plaire, c'est bien plus par un effet de cette inconftance qu'on vous reproche, que parl'ex cès de mes rigueurs; & que votre changement ne vous dispense pas des égards que je vous demande. Il faut, pourtant, quand j'y songe, que pour m'abandonner après tout ce que l'ai fait pour vous, vous soyez né le plus ingrat de tous les hommes. Vous, m'abandonner! grand Dieu!.... Ah! cela n'est pas vrai! En relisant cette épitre, qui m'avoit d'abord paru si terrible que, vous le voyez bien, je n'espérois plus rien de votre cœur, je viens d'y découvrir un je vous aime; mais placé si timidement dans un petit coin, qu'en vérité je ne l'avois pas apperçu. Ce que c'est que de relire! je me tuois de vous faire des reproches de votre légéreté, lorsque je n'ai à vous en faire que

184 LETTRE XXII. de votre persévérance. Ah! Monsieur de duc! je ne suis pas votre dupe! vous voudriez que je vous permisse de venir ici : mais je suis bien aise de vous dire que, pour lever les défenses que je vous en ai faites, il me faut quelque chose de plus qu'une lettre un peu plus sensée que les autres; & qu'encore, faudra t-il que vous ayez l'attention d'y être un peu plus conséquent avec vous-même, que vous ne l'êtes dans la derniere. Ce malheureux je vous aime a tout gâté: mais il faut donc que vous l'ayez mis là par distraction, ou par pure habitude? Car il y est exactement com-"me le très-humble serviteur est au bas d'une lettre; & ce qui est encore à remarquer, sans rien qui l'amene, le précede, & le suive; mais, enfin, de quelque saçon qu'il y soit, il n'y est pas pour rien; &, à moins que vous ne le désavouiez dans toutes les formes, je vous avertis que je m'obstinerai à la regarder comme plus décisif en ma faveur, que vous ne le voudriez dans ce moment-ci. Pourquoi aussi, me tendez-vous des pieges? Je ne les aime pas; & il est d'ailleurs d'autant moins facile de m'y faire tomber, que si, dans de si chaudes occasions, je ne

conserve point toute la liberté de ma

LETTRE XXII. 189 tête, il m'en reste, du moins, assez pour appercevoir promptement mes reffour-ces. Il faut convenir, pourtant, que c'é-toit une superbe ruse de guerre que celle que vous aviez imaginée contre moi, & qu'il y avoit bien peu d'apparence que je n'en fusse pas la dupe! aussi à la premiere lecture de votre lettre, ma cervelle a t-elle été si renversée! & de plus, ce pauvre petit je vous aime, qui auroit fusti pour m'empêcher de m'alarmer trop, étoit, pour mon malheur, au milieu de tant de choses qui devoient peu me le laisser prévoir, ou remarquer qu'il n'est pas bien étonnant que j'aie commencé par vous croire. Vous voyez assez, sans que je vous le dise, à quel point je suis rassurée, & le peu qu'il m'a fallu pour cela.

Oh ça! ne feriez-vous pas mieux, entre nous, de mettre dans votre marche de la simplicité, que de vous servir de petites sinesses, si peu faites pour m'obliger à changer la mienne? Sans avoir encore eu de passion, j'en connois assez bien l'allure pour ne pouvoir point douter que vous ne me trompiez, lorsque vous voulez paroître ne m'aimer plus, ou que vous ne me trompassiez quand vous avez voulu paroître m'aimer: C'est à

46 LETTRE XXII

vous à choisir; car je vous annonce que, foit que je raisonne bien ou mal, rien ne me fera sortir de-là. Si vous pouviez fçavoircombien ces stratagêmes me vont peu; & à quel point, de plus, ils me donnent mauvaise opinion des sentimens de l'homme qui les met en usage, ce ne seroit pas avec moi que vous voudriez en employer! Le simple desir d'avoir une femme, peut en admettre : ce desir, quand il est tout seul, ne vous occupe pas, en effet, assez la tête pour vous ôter la liberté de bien discerner quelle est la voie par laquelle vous pouvez le plus promptement la décider en votre faveur: mais, à mon sens, l'amour ne doit point, quand il est vrai, quelque vive même que puisse être l'envie qu'il a de triompher, employer la ruse. Ce seroit, d'ailleurs, le plus vainement du monds, & peut-être même avec plus de danger que vous ne le croiriez, que vous voudriez vous en servir; chercher à piquer ma vanité, à me donner de la jalousie, enfin, à affliger mon cœur de quelque façon que ce pût être; toutes ces choses-là assez faites, en général, pour nous déterminer, ou pour nous forcer à laifser éclater un sentiment jusques-là ca-

LETTRE XXII ché dans le fond de notre ame, ne seroient bonnes qu'à me faire penser que l'on ne m'aime point, puisque l'on peut, avec moi, avoir recours à l'artifice; & acheveroient de me révolter contre ce que l'on voudroit m'inspirer. Quoi que fen dise, ne vous gênez cependant qu'à un certain point : car il se pourroit trèsbien, quelque parti que vous prissiez. que cela revînt absolument au même. Lorsque votre amour sera éteint, vous pourrez me l'avouer de bonne foi; & je doute qu'alors le mouvement de la douleur, soit le mouvement que vous me trouverez: mais, tant que vous aurez sujet de vous croire dans les mêmes dispositions, ne vous avisez pas de mé dire le contraire : cette petite fausseté tireroit à conséquence avec moi, même du côté de l'amitié; & comme c'est un sentiment que je voudrois vous conserver, & qu'il n'a rien qui me dégrade, je crois pouvoir, sans me commettre, vous prévenir sur ce qui pourroit l'altérer. Je vous prie donc de vouloir bien faire quelques réflexions sur ce que j'aj l'honneur de vous dire. Adieu, Monsieur le duc : fans rancune au moins.

P. S. Parbleu! il faur avouer que le voilà bien payé de son drap & de ses moutons !

## LETTRE XXIII.

Bon! du repentir! quelle folie donc! Monsieur le duc! à propos de quoi, s'il vous plaît, vous feriez-vous des reproches? Est-ce que vous n'avez point vu que je n'ai pas donné dans le piege que vous me tendiez, & que je crois toujours que vous m'aimez à la fureur? Mais laisfons là ce badinage; j'ai pour aujour-d'hui à traiter avec vous d'affaires sérieuses: sans un plus long préambule, vous allez juger par vous même, si une bagatelle comme votre amour est faite pour l'emporter sur tout ce que j'ai à vous dire.

Je suis on ne peut pas plus sensible à la considence que, malgré toute votre sâcherie contre moi, vous venez de me faire. Si, comme vous devez à présent l'ignorer, moins que beaucoup d'autres, je ne me soucie qu'à un certain point d'inspirer de l'amour à mes amis, vous pouvez sçavoir aussi que ce n'est jamais sans me faire un extrême plaisir, qu'ils me témoignent de la consiance. Cela ne viendroit-il pas de ce que je

LETTRE XXIII. 189 penserois assez peu juste pour préférer l'estime au desir, & même à quelque chose de plus? c'est que je tremble que cela ne soit. Lorsque je serai un peu réhabilitée dans votre esprit, où, sans me vanter, il me semble que je ne suis pas fort bien, je vous dirai plus positivement ce qui en est; car c'est aujourd'hui bien moins par indécision sur le choix, que dans la crainte d'une brouillerie ouverte avec vous, que je veux bien paroître n'avoir pas encore pris mon parti sur cela: je ne pourrois, sans en risquer une, en agir avec moins de prudence; & c'est très assurément, ce que je me garderai bien de faire.

Or donc, pour en venir au fil de mon discours, vous êtes si sûr, & me semblez en même tems si glorieux de m'ayoir appris une chose que vous croyiez devoir m'être tout à fait nouvelle, que ce n'est pas sans quelques remords que je suis obligée de vous dire que je la sçavois, & même depuis notre dernier voyage chez Madame de N... Pourquoi donc, me demanderez vous, ne m'en avez vous rien dit? C'est que, sans compter qu'on m'en avoit demandé le plus profond secret, & que je l'avois promis, je n'aurois pu yous faire ce récit sans y

190 LETTRE XXIII. mêler des réflexions qui, peut-être; vous auroient donné des soupçons que j'eusse été très fâchée de faire naître ; que ignorois si de vous même, vous verriez les choses du même œil que moi; & que je ne voulois pas que la complaisance, que, dans le cas où je me serois trouvée, penser différemment de vous, vous auriez, selon toute apparence, cru me devoir, agît dans une occasion où il n'étoit question que de votre intérêt, & où, par conséquent, vous ne deviez suivre que votre propre impulsion. Puisque vous l'avez fait, & que je ne suis plus obligée au secret, je vais parler.

On ne vous aura pas, sans doute, en vous saisant cette proposition, dont, à ce que je crois, vous ne devez l'infolence qu'à la perte de votre procès, laissé ignorer que Madame \*\*\* est née fille de qualité; & en esset, on a d'autant moins dû vous le taire, que l'on espéroit plus que la noblesse & l'illustration de la famille de la semme vous laisseroient peser moins sur la bassesse de l'extraction du mari. Ce n'étoit pas, selon moi, raisonner sort juste : car en pareil cas que fait la mere ? n'importe : on s'en sattoit; mais ce qu'il se

LETTRE XXIII. peut que vous ne sçachiez pas, quoiqu'il soit pourtant difficile de penser qu'on ne vous l'ait pas dit, c'est que Madame \*\* \* est par elle-même, proche parente de Madame de N... & que cette derniere que nous n'appellons pas la gloire pour rien, & à qui le nom qu'elle porte aujourd'hui, tout beau qu'il est, ne paroît pas comparable au nom avec lequel elle est née, ne s'éloigne pas plus que Madame \*\*\* de croire cette alliance très-convenable pour vous. C'est chez Madame de N... que j'ai rencontré Madame \*\*\* avec le bel objet qu'on voudroit que vous épousaffiez; & c'est là que toutes deux m'ont dit que ce n'étoit point la fureur de procurer à Mademoiselle \* \* \* l'honneur du tabouret, qui leur faisoit jetter » pour elle, les yeux sur un homme » titré; que c'étoit un avantage qui ne " les tentoit pas avec tout le monde; » & que la preuve en étoit le nombre » prodigieux de ducs qui s'étoient pré-» fentés, & de qui l'on n'avoit pas » voulu (Vous noterez que, par égard apparemment pour ces pauvres gens-là, on ne m'en a pas nommé un), que c'é-» toit un honnête homme que l'on vou-» loit de préférence à tout; & que si

192 LETTRE XXIII.

» l'on eût connu à la cour quelqu'un » qui y jouît d'une meilleure réputa-» tion que M. le duc de ... Mlle.\*\* » avec son incroyable quantité de » charmes & de talens, tant naturels » qu'acquis, & cinquante mille écus de » rente d'entrée de jeu, sans compter » qu'un jour, elle en auroit encore autant, » ne seroit pas pour lui; que ce n'é-» toit point qu'on ignorât que vous » êtes très-galant; & même que feu » Madame votre femme, avec tout ce » qu'il falloit pour fixer un cœur, » n'avoit pas arrêté votre inconstance: » mais que vous lui aviez toujours té-» moigné tant d'égards; qu'enfin, à » cela près de la fidélité, vous aviez » été fi bon mari, que votre légéreté » ne paroissoit pas une raison contre » vous; que d'ailleurs, moins jeune, » vous deviez être plus rangé, & ne » plus croire que la peine de courir » après des femmes, & l'honneur de » les tromper, dussent ou paroître » toujours à un homme, un objet de » gloire, ou remplir toute sa vie «. (Sur cet article, j'ai, si vous me permettez de vous le dire, été tout-àfait de leur avis), qu'à la vérité (ce sont elles qui continuent l'entretien),

LETTRE XXIII. » Mi \*\*\* ne passoit pas dans le mon-» de pour être ce qu'on appelle noble » de race; mais qu'il n'en descendoit » pas moins d'un comte du Saint-Em-» pire Romain; & des plus anciens qui » s'y fussent jamais faits; qu'il étoit » vrai encore, qu'en attendant les ti-» tres qui pouvoient prouver qu'il » avoit cet honneur, il avoit ( vous » verrez que c'étoit seulement pour n tuer le tems, ) acheté une charge » de secrétaire du roi : mais que quand » il auroit fait débrouiller sa généa-» logie, on seroit tout surpris de voir » qu'il n'y avoit pas en France de \* maison, quelle qu'elle fût, (sauf, cependant, la maison royale, en faveur de laquelle, malgré toutes ces grandeurs, ils m'ont paru assez disposés à faire une exception, ) » qui ne tint » son alliance à honneur: & je crois en effet que, comme ils le difent, cela fera fost furprenant. Et puis:, les cinquante mille Lous de rente, & en bonnes terres encore 4/seas, compter qu'un jour Mademoifelle... en aurois encore autant revenoient brochant, sur le tout, comme l'oie de l'Avocas patelin. Le résultat de tout cela a été de me prier ; non de vous faire, en propres termes, la Tome VII. Part. I.

proposition d'épouser Mademoiselle \*\*\*, mais de tâcher de sçavoir de vous si cette demoiselle, ses graces, & ses cinquante mille écus de rente, en bonnes serres encore, &c. n'auroient rien qui

pût vous agréer.

A cela, laissant à part cette fameuse descendance dont on cherche à masquer la plus vile roture qui sût jamais, j'ai répondu, 1º. qu'aux choses qui vous échappent de tems en tems dans la conversation:, j'avois de quoi douter que vous fussiez dans l'intention de vous remarier: 20. que, quoique nous sussions amis, à ce que je croyois du moins, notre liaison étoit, trop nouvelle encore, pour que je crusse devoir me charger vis-à-vis de vous de quelque chose de si sérieux ; or que j'imaginois que c'étoit naturellement par M. le maréchal de C \*\*\* qu'on devoit vous faire tâter fur cela. Vous qui connoissez la hauteur, de M. votre oncle, & son extrême mépris pour les gens de la forte de M. \*\*\* vous compsendrez fans peine à quel point étoit ciuel le tour que je leur jouois, de les renvoyer à lui. Je ne scars si Madame de N... a saisi ma méchanceté: mais comme la façon de penser du maréchal ne lui est pas

LETTRE XXIII. moins connue qu'à moi-même, elle n'à pas cru devoir suivre l'ouverture que je donnois, & s'est contentée de dire, en rompant l'entretien, qu'elle sçavoit par qui elle vous feroit parler, & à me demander pour vous, ainsi que pour qui que ce pût être, le plus profond secret. Vous jugez bien que je l'avois promis, puisque je l'ai gardé, même avec vous, Monsieur le duc : eh! quel effort! mais c'est à vous que je le laisse à juger. Par-

lons d'affaire à present.

Je ne suis point surprise, non-seulement que l'alliance de M. \* \* \* toute honorable qu'elle peut devenir un jour, par les foins de son généalogiste, ne vous ait mas tenté; mais que, même malgré tous les avantages dont on cherchoit à vous en couvrir l'honneur, la propofition ne vous en ait paru qu'une sorte d'insulte. Je doute, de plus, avec quelque indulgence que les méfailliances soient aujourd'hui regardées, qu'il puisse se trouver à la cour quelqu'un, fut ce même le duc de... à qui il ne reste plus à vendre que son tabouret. qui pût vouloir de cet homme-là pour beau - pere. Il est pourrant bien dur, avec l'honneur de descendre d'un comte du St. Empire Romain, & cinquante 196 LEITTRE XXIII. mille écus en rente, en bonnes terres encore, à donner à Mile, sa fille, sans compter les événemens, qu'on ne puisse tout au plus en faire qu'une marquile. Eh bien! c'est que je meurs de peur que ce chagrin n'arrive à ce pauvre M. \*\*\* 85 bien moins encore à cause de l'injustice. que l'on fait à sa naissance, que par la justice que l'on rend à ses mœurs. N'en déplaise au maréchal, nous connoissons, yous, & moi, des financiers avec quiles gens d'un certain ordre pourroient s'allier sans honte; mais, aussi, c'est qu'ils ne sortent pas de la lie du peuple. or qu'ils ne sont que cela; mais pour lui ! ah! mon Dieu! fi! l'ignore si je me trompe, mais il me semble que, sans trop d'humeur, on en pourroit dire: autant de Mademoiselle sa fille. C'est cependant une petite personne, courte, ronde, mal faite, dégingandée, des yeux qui mourroient d'envie d'être tendres. mais que leur lorgnerie perpétuelle ne rend que louches & fort impudents; une gorge d'un volume ! d'une couleur ! d'une forme qui fait trembler, & qui, pour qu'on la trouve horrible, n'a pas même besoin de la présomption, &, si j'ose le dire, de la sorte d'effronterio dont on l'offre aux regards des infortu-

LETTRE XXIII. nés survenans. Représentez-vous, enfin, ce qu'il y a tout à la fois, de plus ignoble, de plus maussade, de plus difgracieux! & croyez que quand ce se-roit Rigaud qui l'auroit peinte, vous ne l'auriez pas plus ressemblante. Elle n'en est pas moins dans les mains de ce pauvre Marcel : s'il parvient à donner des graces à cette écoliere, il faut assurément que, comme l'on dit, il en ait à revendre. Pour l'esprit, à ce qu'il m'en a paru, l'on peut ne lui pas croire plus d'idées à elle, qu'on n'a de quoi lui en supposer d'acquises: ce qui n'empêche pas qu'elle ne parle sans cesse. Elle se flatte apparemment de suppléer à ce qui lui manque, par le plus odieux bavardage, la plus atroce méchanceté, une petite teinte d'esprit-fort qui fait mal au cœur, un souverain mépris des opsnions reçues, de celles sur-tout, qui reglent notre conduite, qui ne lui sied guere mieux; & par une indécence inimaginable à son âge, spécialement, quand elle se trouve avec des hommes : car, soit que malgré son air d'audace, elle se rende assez de justice pour sçavoir que laissés à eux-mêmes, ils pourroient bien ne trouver rien à lui dire; soit, ce qui me paroît plus vraisembla198 LETTRE XXIII

ble , par une heureuse disposition de la nature, qui n'aura rien voulu faire pour elle à demi, elle est avec eux; d'une douceur! d'une familiarité! d'une aifance! telles que la semme du monde. qui les priseroit le plus, & se foucieroit le moins de le leur cacher, ne pourroit point le leur marquer davantage. Elle se conduit enfin sur ce point, avec une indécence si consommée, qu'il n'y a que le defir extrême qu'elle montre d'avoir un amant, qui puisse faire penser qu'elle ne sçache pas depuis longtems, ce que c'est. Quant à Madame sa mere, elle prend tout cela pour des graces: il est vrai qu'elle est, sur le compte de cette charmante créature. d'un aveuglement, & sur tout le reste, d'une îneptie qu'il n'est pas aisé de concevoir. Voilà ce que vous avez manqué: toutefois ne vous en désespérez pas; toute cruelle qu'est cette perte, j'ai pour vous en dédommager, mais dans deux ans au plutôt, parce qu'il faut nécessairement les attendre, une fille de qualité, ma parente, qui promet d'être d'une figure infiniment agréable, & que sa mere éleve très bien, parce qu'on ne sçauroit avoir plus de mœurs, d'esprit & de connoissances qu'elle-même n'en

LETTRE XXIII. 1991 a. Vous n'y trouverez pas, à la vérité; d'entrée de jeu, les cinquante mille écus de rente de Mademoifelle \* \* \*: 82 vous n'avez pas à en espérer autant encore; mais, avec plus d'un million d'argent comptant, soixante mille livres de rente en l'époulant, & plus du double de cela après la mort de sa mere. & de son oncie, les agrémens & les vertus qu'elle possede, & que l'âge ne peut qu'augmenter, l'éclat de sa naissance je crois que ce que je vous offre, est fort supérieur au parti que vous venez de refuser. Madame votre semme ne vous a laissé qu'un fils; & quoiqu'il paroisse d'une très bonne constitution, & qu'il ait même essuyé tous les périls qui menacent l'enfance, vous ne pouvez pas ignorer combien facilement il peut vous être enlevé. Vous sçavez de plus, à quel point le bon Maréchal tient à son nom; avec quelle douleur il le voit si mal appuyé; & toute la satisfaction dont vous le combleriez, en cédant au violent desir qu'il a de pouvoir, avant que de mourir, compter plus d'un rejetton d'une si belle race. J'aime à me flatter que vous ferez quelques réflexions sur ce que je vous propose; & que, si vous n'y trouvez pas les senti200 LETTRE XXIII.
mens que vous voudriez que j'eusse pour
vous, vous y verrez, du moins, tout
ce que la plus tendre amitié, jointe à
l'essime la plus sincere, peut inspirer
d'intérêt.

Le cruel Non..... est ici d'hier, plus impertinent, se plus ridicule que je ne l'ai jamais vu; il me semble, de plus, qu'il s'est jetté à corps perdu dans la médisance. Mais est-ce qu'il n'en avoit donc pas assez d'être bête, qu'il a encore voulu devenir méchant à Adieu, Monsieur le duc; oh ça! n'allez pas, au moins, vous aviser de me bouder.



## LETTRE XXIV.

J'ETOIS presque sure que, sçachant aussi-bien que vous faites, votre métier d'amoureux, le rôle d'amant outré, seroit, que vous le sussiez ou non. le seul que vous puffiez prendre dans une occasion, où, à dire la vérité, je marquois assez peu d'égards pour vos sentimens. Vous pouvez juger par - là à quel point vous m'auriez attrapée si, au lieu de ne me dire que les tendres injures sur lesquelles j'avois encore l'audace de compter, vous m'eussiez, com? me je le méritois, froidement répondu que ce seroit avec le plus grand plaisir du monde, que vous prendriez une semme de ma main. Le dépit devoit si naturellement vous dicter cette réponfe. que j'ai peine encore à concevoir com> ment vous avez pu ne mettre à la place que la douleur de l'amour, & même de l'amour le plus respectueux; & au'enfin. vous vous soyez contenté de vous plaindre, lorsqu'il pouvoit, & denoit vous paroître si doux de tâches de m'humilier. Il faut, pour vous en

Ig

202 LETTRE XXIV.

être refusé le plaisir, que vous ayez sur vous-même un empire bien surpre-nant! Pour vous payer de l'effort que vous avez dû vous faire pour conserver une si grande modération où tout sembloit devoir vous en rendre l'usage si difficile, je devrois bien attribuer ce même empire, plus à la crainte de mé blesser, qu'à toute autre cause; & je ne voudrois pas répondre que vous ne vous soyez point flatté que ce ne sût le parti que je croirois devoir prendre. Peutêtre aussi, l'aurois je fait, si je n'étois pas si persuadée qu'il vaut toujours mieux, avec un amant, courir le risque de ne lui pas rendre assez de justice, que de le juger trop en bien; & que, quelqu'odieuse que soit l'ingratitude, elle n'est jamais aussi à craindre pour nous, que la reconnoissance. Si, par hafard, vous me defirez une façon de penser qui aille mieux à vos vues, que celle que je vous expose ici, je vous préviens qu'il n'y a au monde, rien qui ait de quoi moins me surprendre, & que je puisse plus aisément vous pardonner. Mais, en revanche, Monsieur le duc, vous épouserez ma petite cousine, n'est-il pas vrai? Il ne seroit point raifonnable que; pour me bouder, & uni-

LETTRE XXIV. 103 quement, parce que c'est moi qui vous propose ce mariage, vous vous y refusaffiez. Je ne veux pas me remarier, me répondez vous brusquement; je conçois sans peine que vous n'en avez point d'envie; mais c'est précisément cette volonté qu'il ne faut pas que vous ayez, lorsque tout exige de vous que vous ayez celle que je vous desirerois. Quand, ajoutez-vous avec la même humeur, & tout aussi peu de raison, la durée de mon nom seroit aussi mal appuyée qu'on se l'imagine, que m'importeroit ? Nen voit on pas nous les jours périr qui méritoient plus de ne finir jamais? Ce discours est assurément d'autant mieux placé dans votre bouche, qu'il est plus avéré que votre nom est très - beau; mais est-il, entre nous, aufsi fincere qu'il est modesté ? Vous n'avez point, il est vrai, le repoussant ridicule de la hauteur; mais sans être, ou, sans paroître du moins trop rempli de l'or-gueil de la naissance, vous n'en sçavez pas moins faire sentir que vous n'igno-rez pas ce que vaut la vôtre; & vous me permettrez de vous dire qu'à ne vous juger que d'après le cas que vous avez l'air d'en faire, vous ne devez pas envilager avec autant d'indifférence que 16

LETTRE XXIV. vous en affichez, l'extinction de votre maison. Une noblesse dont l'origine le perd dans la nuit des tems, & soutenue de toute l'illustration possible, des hon: neurs, des titres, des dignités, des charges, & de celles qui sont le plus en droit de nous flatter, parce qu'elles nous font approcher de plus près, la personne de notre souverain, que de choses! & qui ne portent que sur la tête d'un seul enfant! Votre oncle, si vous vous obstinez à lui refuser la consolation qu'il vous demande, se remariera indubitablement. Vous me répondrez que cela vous est égal, parce qu'il ne fera point d'héritiers; mais, l'admirable raison pour qu'il en manque! Ce malheureux procès que vous avez perdu cet hiver, & qui, si l'appel ne vous en est pas aussi favorable que vos gens d'affaire le croient, vous dépouillers de près de la moitié de vos biens, ne vous impose-t-il pas aussi la loi d'un second mariage? Il est vrai que, même en suppofant que vous le perdiez sans ressource, vous resterez encore fort riche; mais malgré cela, il ne se peut point qu'accoutumé comme vous l'êtes à la plus grande magnificence, vous supportiez avec autant de courage, que de loin vous

LETTRE XXIV. l'imaginez, les retranchemens que votre nouvelle position exigera de vous-Des gens de nogre sorte, élevés dans le luxe le plus grand, ne s'apperçoivent que quand il faut qu'ils en descendent, qu'il leur est devenu une nécessité, &, fi j'en ai vu quelques-uns qui, soit par leur manque de conduite, soit par d'autres causes, ont été forcés de se réduire, je n'en ai pas vu un seul qui supportât avec fermeté ce même malheur, qui, quand il jouissoit encore de toute sa fortune, lui paroissoit si peu de chose, Ne comptez donc pas tant, croyez moi sur une philosophie qu'aucun revers n'a encore éprouvée; & soyer sûr que le plus sage est celui qui évite autant qu'il peut être en lui de donner à la sienne des motifs de s'exercer. Je vous parle raison, & je vous en devrois, sans doute d'autant plus d'excuses, que ce ton est moins le ton qui vous agréroit le plus; mais, afin qu'il ne vous révolte pas tant, ou qu'il vous persuade davantage, je crois devoir vous assurer que yous vous êtes trompé, lorsque vous avez imaginé que ce n'étoit que pour vous prouver d'une façon plus cruelle le peu de cas que je fais de vos, sentimens, que je vous ai proposé un may

206 LETTREXXIV.

riage dont, quelques avantages que vous y trouvassiez, ces mêmes sentimens ne pourroient que vons écarter. Je me statte que quand je vous aurai appris ce que jusques à présent j'ai cru devoir vous cacher, vous me rendrez plus de justice, & que vous conviendrez que tous vos propos sur cela sont pur rado-

tage d'amant, & rien de plus.

Je ne me doutois pas, en commençant cette lettre, qu'elle ne seroit qu'un préambule, & j'allois discuter l'article de vos injustices, lorsque Madame de L. V. m'a fait dire que Madame la princesse D... venoit d'arriver. Quand vous ne sçauriez pas de combien de bontés cette princesse me comble, vous n'en ignoreriez pas davantage tout ce que je dois à son rang. Je vais donc vous quitter, & avec d'autant plus de regret, que je suis moins sûre de me retrouver la premiere fois que je vous écrirai, qui sera demain, un aussi grand sond de raison que je crois avoir aujourd'hui. Je tacherai pourtant que cette interruption ne me fasse pas ce tort-là : il est question pour moi de vous rendre raisonnable, & je ne sçaurois vous dire, de peur que vous ne vous fâchiez, à quel point je defire que vous vouliez bien voir les LETTRE XXIV. 207 choses du même œil que moi; ce seroit, pourtant, ce que vous auriez de plus sage à faire. Ne vaudroit-il pas mieux pour vous m'en croire sur ma parole, que de laisser, ainsi que je le crains fort, au tems à vous en convaincre? Bon soir, duc.



### LETTRE XXV.

E vous tiens parole: comme la princesse nous reste, & que je ne pourrai pas la quitter de toute l'après-dinée, je me suis fait éveiller plutôt que de coutume; & c'est dans mon lit que je vous écris. Plaise au ciel que vous me sçachiez de cette attention, tout le gré

que vous devriez!

J'ai, ce me semble, aujourd'hui un objet très-intéressant à discuter avec vous, c'est à dire, le reproche que vous me saites de ne vous avoir proposé ce mariage que dans l'intention de vous en braver plus cruellement. Il pourroit me paroître assez singulier que ce soit cette vue que vous me supposiez, quand il eût été si naturel que vous m'en eusfiez prêté tant d'autres; mais ce ne sera pas, sans doute, la derniere sois que je vous surprendrai à mettre la passion à la place de la justice.

Je vais, je crois, vous prouver que rien ne peut être moins fondé que ce reproche: si j'étois moins polie, je pourrois trouver sans peine quelque chose LETTRE XXV. 209 de plus fort à dire sur cela; & si je m'en abstiens, c'est seulement parce que je ne veux point aller plus loin, mais je quitte ce chapitre, & j'entre tout uniment en matiere.

Il y avoit tout au plus deux mois que vous veniez chez moi ( ayez, & pour cause, la bonté de remarquer cette époque) lorsqu'une semme de mes parentes qui, comme vous l'allez voir, a en moi la plus grande confiance, me pria de vouloir bien moi - même lui choifir un mari pour sa fille, qu'on lui demandoit de tous côtés; & que, malgré toute l'attention qu'elle se flattoit d'y apporter, elle craignoit de mal pourvoir. La raison de cette crainte étoit qu'elle vit dans une trop grande retraite, pour n'être pas obligée de prendre un gendre presque sur ma parole; & qu'elle ne se dissimuloit aucun des risques que l'on court, quand, fur une affaire de si grande importance, on est forcé de s'en rapporter au témoignage de gens qui ont ordinairement intérêt à ne pas être sinceres. A des choses inutiles à redire ici, elle ajouta, qu'obligée par état à vivre dans le monde, je pouvois mieux que personne-la sauver du malheur, toujours affreux pour une me-

LETTRE XXV. re tendre, d'être trompée, & qu'enfin c'étoit à moi, & à moi seule qu'elle vouloit s'en rapporter. Ne voyant dans notre jeunesse personne qu'elle ne put un jour me reprocher de lui avoir nommé, & ne pouvant lui donner M. de Cercey, de qui je sçavois la destination, je vous avoue que ce sut à vous que je pensai. Si alors vous n'aviez point encore perdu votre procès, du moins étiez-vous fort menacé de le perdre: enfin, le vent du bureau n'étoit pas pour vous; & en mon particulier, la mauvaise opinion qu'avoient de votre affaire ( sur-tout, fi vous la laissiez à la chambre qui devoit la juger) se préfident P. & quelques - uns des meilleurs juges, me faisoit regarder la chose comme déjà arrivée. Je ne vis, dans ce moment, que ce que, si vous le perdiez, ce cruel événement vous enleveroit : je confidéral que vous tetrouveriez dans ce mariage beaucoup plus, fans comparaison, que ce que vous étiez sur le point de voir arracher de vos mains : que c'étoit à la fois l'occasion la plus sure, la plus bel-le, & la plus conforme à vostre sacon de penser, que vous eussiez jamais de rétablir votre fortune. Cependant

LETTRE XXV. 111 je ne me déterminai pas d'abord : la répugnance que je vous connoissois pour un second mariage; d'autres considérations qui se présenterent à mon esprit, & sur lesquelles je crus devoir me donner le tems de raisonner avec moi-même, sur le point de vous nommer à ma parente, m'arrêterent; il me parut qu'il suffisoit de vous désigner: dans cette idée, je lui répondis simplement, » que je ne trahirois pas sa con-» fiance, qu'intérieurement, mon » choix étoit tout fait; mais que j'avois » quelque raison de lui taire encore » le nom de la personne que j'avois » en vue; que tout ce qu'en ce mo-» ment je pouvois lui en dire, c'est » que c'étoit un homme titré, d'une » très-illustre naissance, d'une réputa-» rion excellente sur toutes les choses » essentielles; d'une figure fort agréa-" ble, & fort noble; age de pres de » trente ans, qui, avec une très belle » charge à la cour, jouissoit dans l'ins-» tant que je lui en parlois, d'une for-» tune fort confiderable; mais dont » il étoit menacé de perdre peut-être » un tiers, si l'événement d'un pro-» cès qu'on lui avoit intenté, tournoit » contre lui, qu'à la vérité, si en

212 LETTRE XXV.

» l'épousant, sa-fille devenoit duches-» se, l'aîné des enfans qu'elle auroit » pourroit bien ne pas succéder au ti-» tre de son pere, parce que d'un pre-» mier mariage, il restoit un fils à » l'homme sur qui j'avois jetté les » yeux; que ce même homme devant » hériter d'une grandesse de la premiere " classe, & pouvant la faire tomber au » fils qui probablement lui surviendroit, » je n'imaginois pas que l'existence ac-» tuelle de cet enfant, pût être pour » elle une raison de rejetter la pro-» position que je pourrois lui faire un » jour : qu'au reste, je connoissois trop » la noblesse de son ame pour penser » une minute que, si l'homme que » j'avois dans l'idée, perdoit ce procès, » ainsi que je ne lui cachois pas qu'on » le craignoit, elle en fût plus éloig-» née d'une alliance, de toute façon si » fortable ».

Sur ce dernier article, ma parente me répondit seulement que je lui rendois justice, & qu'elle me le prouveroit; mais soit que sans vous avoir nommé tout ce que je lui avois dit du gendre que je lui destinois, lui parût ne pouvoir aller qu'à vous, soit que sçachant que depuis peu, nous vivions beaucoup

LETTRE XXV. ensemble, cette circonstance de plus l'aidat à vous deviner, ce ne fut que sur vous que ses idées se fixerent; & je ne vous cache pas que, si en supposant, comme elle fit, que ce n'étoit que de vous que je lui avois parlé, vous lui convîntes fort à tous égards, votre réputation de galanterie, trop étendue pour n'avoir pas été jusques à elle, ne lui fît point, pour le bonheur de sa fille, une peur médiocre. Sans lui avouer que ses conjectures fussent justes, je saisis cette occasion de vous rehabiliter dans son esprit, & l'assurai de votre conversion avec d'autant plus de force, que vous me l'aviez à moimême plus persuadee. Sans entrer dans un plus grand détail, je calmai ses craintes; elle me donna sa parole de ne disposer de sa fille pour quelqu'autre que ce pût être, que dans le cas où l'homme que j'avois en vue, persisteroit à ne vouloir pas se remarier : car il est bon de vous dire que je m'étois souvenu de tout, & même de votre répugnance pour de secondes nôces.

Ce fut peu de tems après cette conversation entre elle & moi, & que j'avois différentes raisons de vous taire, du moins un certain tems, que vous 214 LETTRE XXV.

jugeâtes à propos de vous arranger avec votre Madame de Vo... Plus par-là, vous me prouviez que vous étiez toujours le même, plus votre conduite me causa de chagrin; j'avois comme engagé ma parole que vous étiez tout. à-fait revenu de vos égaremens; je le croyois moi-même! eh par qui! comment? & dans quel instant me voyois-je désabusée! Vous crûtes devoir vous excuser devant moi, d'avoir fait un choix si honteux; & vous pouvez-vous rappeller que, sur la peine que vous en prîtes, & qui, je l'avoue, me parut on ne peut pas plus singuliere, je vous écrivis que vous m'auriez fait beaucoup de plaisir de prendre une autre semme que cel-le-là, & même, que s'ajoutai, que se je ne pouvois, dans ce moment-là, vous dire pourquoi je l'aurois desiré, il ne tiendroit qu'à vous, que je ne vous l'apprisse un jour. Il se peut que je ne retrouve pas absolument les termes dont je me servis; mais du moins, suisje bien fûre que c'étoit là mon idée. Il me parut que ce peu de mots vous avoit, & donné beaucoup à rêver, & inspiré en même tems une curiosité fort vive. Je ne m'éloignerois même pas de croire que, si dès-lors, vous

LETTRE XXV. 215 aviez, ainsi que vous me l'avez dit depuis, tout au moins l'envie de m'aimer, la sorte de chagrin que je vous marquois du choix que vous veniez de faire, dût vous faire imaginer que vous ne m'étiez rien moins qu'indifférent. Aussi, tout simple qu'étoit ce discours ( car enfin, être fâchée que vous eufsiez pris cette semme, n'étoit pas en exclure d'autres) ne me le serois-je pas permis ) si s'eusse un seul instant pu penser que j'avois déjà le bonheur de vous plaire. Quoi qu'il en soit, si vous avez alors cru pouvoir l'interpréter en votre faveur, vous pouvez voir à présent combien peu vous en aviez saisi le véritable sens. Je voulois donc vous dire simplement que je craignois que, dans quelque retraite que vécût ma parente, cette sotte affaire ( passez moi le terme ) n'allât, à cause de la cruelle célébrité de Mme. de Vo... insques à ses oreilles, & qu'en la confirmant dans les craintes que votre conduite passée lui avoit données, elle ne la fît se dédire de la forte d'engagement qu'elle avoit pris avec moi. Ma peur, malheureusement. par le peu de tems que dura cette liai-son, fut chimérique. Vous devez vous

#### 16 LETTRE XXV.

souvenir encore, que lorsqu'assez peu de tems après, il vous plut de me déclarer votre amour, je vous dis, dans je ne sçais quelle de mes lettres, que les projets que vous aviez sur moi, ne pouvant point du tout alter avec les idées que j'avois sur vous, je croyois que vous seriez beaucoup plus sagement de vous prêter aux miens, que de vous flatter de m'amener aux votres; & que même c'étoit un conseil que je croyois ne pouvoir vous donner trop tôt. Ce propos vous inquiéta beaucoup plus encore que le premier; & je ne disconviens pas qu'il n'eût de quoi produire cet effet sur vous. Je vous promis alors de vous l'expliquer un jour, ainsi que le précédent; & rien ne me torçant plus au silence, je vais vous tenir parole : c'est qu'il faut nécessairement que vous vous mariiez; que je ne veux être la rivale de personne, & qu'il ne me conviendroit moins encore de l'être de ma cousine, que de qui que ce fût. A l'égard du nome de ma parente, vous connoissez trop la regle des procédés, pour devoir être surpris que je vous le cache encore: si ce mystere vous blesse, consentez à ce que je vous demande; & dans l'instant, il ressera pour vous. Tout ce que

LETTRE XXV. 217 je puis vous dire avec vérité, c'est que sur la naissance, les biens & les graces de la personne que je vous propose, je ne vous en ai point du tout imposé: donnez moi votre parole seulement; & je vous engage la mienne que vous n'aurez pas à vous repentir de vous en être sié à moi.

Bon! ne voilà-til pas que la princesse envoie sçavoir de mes nouvelles? C'est, & je crois que vous sentez cela comme moi, une façon honnête de m'apprendre qu'il est tems que j'aille lui faire ma cour: j'y vais donc, demain, si je le puis, je vous reprendrai. Il me reste actuellement à vous prouver à quel point vous êtes injuste, quand vous m'accusez de n'avoir voulu que braver les sentimens que vous avez pour moi; & je ne sçais pas trop pourquoi je veux à toute sorce prendre cette peine: car, dans le sond, je ne serois point si sachée que vous n'eussiez pas tort.



## LETTRE XXVI.

Lest cinq heures, & je ne viens cependant que de me coucher : la raison d'un déréglement qui me ressemble se peu, c'est que, pour la derniere soirée qu'elle passoit avec nous, la princesse a voulu jouer au biribi qui, après, ou même avant ses chiens, par parenthese, les créatures de l'Europe le plus mal élevées, est ce qu'elle aime le plus; il est inutile de vous dire qu'on a bien voulu avoir pour elle cette complaisance. J'ai prodigieusement gagné; & n'en suis pas pour cela plus contente : non que j'aie essuyé le chagrin de ruiner mes amis; la plus grosse perte a été supportée par des gens qui ne m'intéressent guere; mais c'est que, même quand j'y suis la plus heureuse, le jeu m'est encore insupportable. Avoir de la répugnance pour le vin, craindre l'amour, détester le jeu, il faut convenir, pourtant, qu'avec tout cela, je suis une femme d'un fort agréable commerce! Ce malheureux biribi, & cette veille inusitée m'ont si fort echaussé le sang qu'il m'est

LETTRE XXVI. 219 de toute impossibilité de dormir : n'en ayant tien de mieux à faire, je vous confacre donc mon infomnie. Ah! fi je l'eusse prévu ce biribi, comme au lieu de me faire éveiller hier pour vous écrire, j'aurois dormi la grasse matinée! & qui sçait encore si je n'en suis pas la dupe; & si vous ne me faites pas comme C\*\*\* qui prétend qu'il y a nombre de lettres qu'il ne prend pas la peine d'ouvrir, parce que, soit d'après la posation où il se trouve, soit d'après les gens qui lui écrivent, il sçait toujours ce que ces lettres doivent contenir; & s'arrange en conséquence. Il met done dans un coffre toutes celles qu'on lui écrit, & telles absolument qu'il les a reçues, sur-tout, lorsque ce sont des lettres d'amour, parce qu'en partant de la situation où l'on se trouve avec une femme, rien n'est plus aisé, selon lui, que d'y répondre sans essuyer le dégoût de les lire. Il me disoit la derniere fois, qu'il se réjouissoit en songeant qu'à son inventaire, on en trouveroit plusieurs milliers toutes cachetées, auxquelles il n'en auroit pas moins répondu, & rarement hors de propos, quoique presque toujours à la boulevue. N'en feriez-vous pas autant des miennes? C'est que si je

20 LETTRE XXVI.

le croyois! mais non, vous n'oseriez!
Oh ça! tenez vous bien, & je vais
commencer à vous parler raison.

J'ai exprès, dans l'éclaircissement que vous me forcez aujourd'hui de vous donner, pris soin de bien marquer les époques, afin de vous prouver à quel excès vous poussez l'injustice, lorsque vous m'accusez de joindre la bravade à l'indifférence. En effet, si vers la fin de l'hiver dernier, tems où j'ai penfé pour vous à ce mariage, vous m'aimiez déjà, vous conviendrez que je n'en pouvois rien sçavoir, puisque vous ne me l'aviez pas dit encore; qu'en sup-posant, ainsi que j'eusse deviné l'état de votre ame, dès que je ne voulois pas répondre à vos sentimens, ils devoient être pour moi, comme n'étant pas, & même, que seindre de ne les point re-marquer, étoit dans cette position, de tout ce que je pouvois faire, & ce qui commettoit le moins votre amour-propre, & ce qui devoit aussi le moins m'exposer à l'aveu d'une passion que je n'aurois pas voulu récompenser. Mais il s'en falloit beaucoup, & ce n'est point d'aujourd'hui que je vous le dis, que je crusse que ce su moi qui vous parusse digne de remplacer dans votre

LETTRE XXVI. 2218 eœur Madame de Vo... Ne le desirant pas plus que je ne croyois avoir sujet de le craindre, assez peu de tems après, je vins ici; vous m'écrivîtes que vous étiez passionnément amoureux. La semme que vous veniez de quitter, ne me laissant pas imaginer que vous en aimassiez une qui pût vous faire plus d'honneur, je ne sçaurois vous direcombien en moi-même, je rabattis de vos soupirs, de vos tourmens, & beaucoup plus encore de ce que, selon vous, méritoit d'estime, la miraculeuse beauté à qui, depuis mon absenee, vous aviez adressé vos vœux. Mais combien ne m'applaudis-je point de ne l'avoir pas jugée d'après ce que vous paroissiez en penser, lorsque toutes les lettres qui me venoient, soit de la cour, soit de Paris, m'apprirent qu'à tout ce qu'on voyoit faire à Mad du Br... il n'y avoit pas lieus de douter que vous ne fussiez devenut pour elle l'objet d'une nouvelle fantailie; & que vous aviez l'air de ne pas vous éloigner de répondre aux agaceries qu'elle vous faisoit sans ménagement. Aufli, ne pouvant pas imaginer que vous me fissez une histoire; ne puis-je vous exprimer à quel point K 3

222 LETTRE XXVL

la timidité que sembloit vous inspirer votre nouvelle passion, étoit singuliere à mes yeux. Toutes résexions faites, pourtant, je crus que ce que l'on disoit de vous & de Madame du Br... n'étoit qu'une de ces fables dont Paris amuse de tems en tems son oisveté; & qui, quelquesois, n'ont même pas le plus léger fondement. Enfin, vous rompîtes le filence; peut-être dès-lors, pour vous empêcher d'aller plus loin, aurois-je dû vous dire les vues que j'avois sur vous; je doute, cependant, que cette confidence eût eu le succès dont, pour me déterminer à vous la faire, il auroit fallu que je me fusse flattée; & que, n'eût-ce été que pour me prouver plus d'amour, vous n'eufsiez rejetté hautement ma proposition? Ne croyant donc point devoir la ha-farder; & voulant toutefois mettre de bonne heure un frein à votre imagination, je vous écrivis que vous feriez bien d'avoir des vues plus sérieuses, & dont en même tems, vous devier attendre plus de succès, que des projets que vous m'annonciez. Si ce n'étoit pas vous en dire assez, c'étoit, du moins, vous dire tout ce que je me croyois permis. Comment d'ailleurs, & par quelle voie,

LETTRE XXVI. vous sur-tout, voulant que je vous crusse de l'amour pour moi, aurois-je pu me flatter de triompher de la répugance que vous marquiez pour de secondes nôces, lorsque la perte de votre procès, loin de la vaincre, sembloit y avoir ajouté encore. Je crus donc, que je ne devois pas me presser de parler; & fans yous dire quelles pouvoient être vos ressources, je me contentai de vous en faire envisager. l'attendois toujours le moment de rompre le silence; & il se peut que je l'eusse attendu longtems encore, fi la proposition que cette Madame a eu l'insolence de vous faire faire, ne m'ent fait penser qu'ilectoir tems que je parlasse aussi; & que je ne pouvois même, sans manquer à l'amitié que je me flatte qui nous unit, & à ce que j'avois promis à ma parente, m'obstiner encore à me taire, par la raison que, si je persistois dans ce par-ti, il se pouvoit que quelqu'un me gagnât de vîtesse; & que s'il arrivoit, qu'entre les propositions qu'on pourroit vous faire, il s'en trouvât quelqu'une qui vous agréât, of que vous engageaf-fiez votre parole, je ne pourrois m'en prenere qu'à moi-même. Il a donc fallu m'y déterminer; mais moins je pou224 LETTRE XXVI.

vois douter des idées désagréables que je vous donnerois, plus ç'a été avec une répugnance inexprimable, et que je me serois épargnée, si j'eusse imaginé qu'elle eût été si peu sentie, que j'ai fait cette démarche... Laissons-cela; cette lettre ne me paroît déjà que trop longue: pour la terminer, voici quelle est ma résolution; après vous en avoir

instruit, je passerai au reste.

Je ne dirai, ni dans l'instant, ainsi que vous le voudriez, ni même de fitôt à ma parente, le refus que vous faites de sa fille; & crois ne pouvoir mieux vous prouver combien vous m'êtes cher, qu'en-vous-laissant sur cela, quoique malgré vous, le tems de la réflexion. Sur le fond de mes sentimens pour vous, je n'ai rien à vous dire que ce que je vous en ai dit tant de fois. Touts ce que, dans cette circonstance, je me erois permis d'y ajouter, c'est que je vous aimerois, non-seulement autant. qu'aujourd'hui vous croyez le desirer, mais autant que, si cette cruelle passion se rendoit maîtresse de mon ame, je serois, à ce qu'il me semble, capable de le faire, que je n'en sacrifierois pas moins mon amour à ma gloire; & bien plus facilement encore, à ce que je LETTRE XXVI. 225 eroirois être vos véritables intérêts. Reglez-vous donc sur cela; & prouvez-moi, en consultant mieux les vôtres, que vous êtes digne de la très-tendre amitié que je vous ai vouée. Adieu, Monsieur le duc, je tombe de lassitude, & vais tâcher de dormir.

Bin de la premiere Parties.



# LETTRES

DE

#### LA DUCHESSE DE\*\*\*

AU

#### D U C D E \*\*\*



SECONDE PARTIE.



#### LETTRE XXVII.

OUS êtes opiniâtre; je suis obstinée: vous ne doutez point que vous n'ayez raison; je crois aussi sermement que je n'ai pas tort: je suis aussi sûre de ne pas vous convaincre, que

LETTRE XXVII 227 vous devriez l'être de ne point me persuader. Vous me jurez que je vous donnerois cent ans., & même par-delà, pour réfléchir fur ce que je vous ai propofé, que vous n'en changeriez pas plus d'avis: quand vous m'en donneriez autant, vous courriez tout au moins le risque de me voir toujours penser de la même façon : le parti que je prends , vous gêne : ce que vous semblez avois décidé ne me plais pas : mais comme c'est une matiere qu'il me parose inutile de rebattre, & que si je voulois répondre à votre derniere lettre, ce seroit ce que je ne pourrois éviter, vous mouverez bon que, la regardant comme non-avenue, ce ne soit que d'une scene très-ennuyeuse que j'ai effuyée hier, & où votre ami a joné le premier sôle, enfin de tout ce qui me viendra dans la tête, que j'aie l'honneur de vous entretenis.

Parbieu! Madame! va me dise M. de Cercey, fans doute pour s'achever de peindre auprès de moi, vous avez l'air d'avoir aujourd hui terriblement d'humeus? Oh! heaucoup en effet, Monsieur, on ne peut guere en avoir davantage. Il trouvera que j'ai tort; mais je wons en fais juge, vous, Monsieur le duc; qui esbee ce qui à ma place, n'en auroit pass

228 LETTRE XXVII. Nous étions ici peu de monde; &, parun hasard qui, pour le bonheur de la société, n'arrive que trop rarement; ce peu de monde se convenoit. Jé ne sais quel dieu propice, touché de nos précédens malheurs, sembloit retenir loin de nous ces sots importans, qui: n'ont pour eux que des dignités qu'ils dégradent : ces caillettes, moitié indésence, moitié bégueulerie; parlant sans cesse de leur vertu . & marchant tonjours avec un amant nouveau; ces petits maîtres, gorgés de bonnes fortunes, & qui ne peuvent pourtant encore se vanter que de Mesdames \*\*\* & de quelques filles d'opéra: enfin, nous étions tranquilles, lorsqu'hier nous voyons arriver le triste marquis de \* \* \* d'autant plus cruel depuis qu'il veut forcer le roi à le faire ambassadeur, qu'il a joint à sa sottise naturelle cet air capable & gourmé, dont les gens de fon espece cherchent toujours; &, quelquefois avec trop de succès, à masquer leur disette, & à étayer leurs prétentions. Avec lui, ont été déballes je ne

fais combien de gros livres. Mon Dieu!

Madame, ai je dit à Madame de L. V...
qui regardoit, aussi tristement que moi
cette bibliotheque de campagne, est-ce

EETTRE XXVII. 220) que cet automate politique ne voudroit nous quitter que quand il aura lu tout cela? Ah! Madame, m'a-t-elle répondu avec un des plus profonds soupirs qu'elle ait, je crois, jamais poussés, ce seroit une barbarie dont un Cannibale même ne seroit pas capable. Malgré cela, je pensois en moi même qu'il ne falloit pas s'y fier; & j'avois tort; nous ne sommes pour lui qu'un entrepôt: mais c'est sa façon de voyager: de plus, sans compter qu'il prétend que dans le tumulte, soit de lacour, soit de la ville, il est impossible de se livrer à des études un peu approfondies, c'est qu'il fait des notes sur Grossus, & qu'il a entrepris la critique de Puffendorf; & que ce travail, à ce qu'il dit, exige un recueillement, une méditation que l'on ne peut se flatter de trouver que dans la solitude de la campagne. Il se peut qu'il ait raison; mais je voudrois bien demander à cet animal là, ce qui, ne fût-ce que pour vingt-quatre heures seulement, lui fait donner la présérence à la nôtre. Puffendorf! Grosius! connoissez vous cela, vous? Mais, affurément, oui, puisqu'il soutient qu'il connoît à la cour fort peu de gens qui aient autant de profondeur, fassent de si solides lectures, & à qui les

230 LETTRE XXVII. intérêts des princes soient mieux connus qu'à vous. S'il a dit vrai, je vous en fais mon très fincere compliment. J'avois cru, jusques à présent, que vous n'aviét étudié la politique que dans la gazette; je n'aurois jamais, par conséquent, imaginé qu'en ce genre, vous nons cachassiez un si grand homme; & M. de Cercey est convenu lui même qu'il n'y avoit rien de plus nouveau pour lui, que le mérite que vous attribuoit M. le marquis, & à quoi en même tems il eût moins de foi. Après une assez longue promenade, où nous avons cent fois épuisé & repris tous ces riens qu'on se dit quand on a rien à se dire, & qu'on a la sottife de vouloir se parler, on s'est mis à table. L'abbé T... qui, parce qu'il a retenu beaucoup de mots, croit qu'il sçait beaucoup de choses, un peu trop borné pour sentir à quel

enchanté de trouver un homme de qualité en état de rendre justice à fors immense littérature, a sinement sait tomber l'entretien sur les négociations, & sur tous les talens qu'il saut pour sormer un parsait négociateur. M. le marquis, vous le croyez sans peine, a sais

avidement l'occasion que lui offroit l'ab-

point l'est le futur ambassadeur; &,

LETTRE XXVII. bé. J'ai tout d'un coup entendu parler des droits réels des nations, & de ceux que, respectivement, elles s'attribuent & se passent; de Romains, de Carthaginois, de la sagesse de la législation de la Chine, du traité de Bretigni; & tout cela pêle-mêle comme je vous le rends: c'étoit une érudition infernale! Ensuite, & comme de raifon, le sameux traité de Westphalie, à son tour, a paru sur la scene; puis il a été question de décider lequel du cardinal de Richelieu, ou du chancelier Oxenstiern, étoit le plus grand homme d'état. Le marquis tenoit pour le premier, l'abbé pour le second : M. de Cercey, pour faire durer une conversation maudite dont il s'amusoit d'autant plus qu'il y trouvoit moins de sens, étoit tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre ; & déraifonnoit exprès , comme je pense, il n'a fait de sa vie. Cependant, sans qu'après plus d'une heure de dispute ils eufsent rien décidé, tout alloit se pacifier, lorsque M. de Cercey, prenant gravement la parole, leur a dit qu'il étoit surpris qu'ayant cité tant de politiques, tant anciens que modernes, ils en euffent oublié un qu'aucun de tous ceux de qui ils avoient parlé avec tant d'éloges, ne pouvoit, selon

MAN DETTRE XXVIII lui, égaler. Tous deux, avec un égal empressement, lui ont demandé qui c'étoit : l'auriez vous jamais oru ? Il s'est trouvé que c'étoit Caligula. Il sont, ainsi que nous, restés immobiles de supésaction; mais l'excès de leur surprise passée; c'est, sans doute, 2 dit l'abbé d'un ton doux, l'empereur Tibere que M. le marquis a cru nommer? Point du tout, M. l'abbé, a répondu M. de Gercey, avec une intrépidité inconcevable, je sgais mon Tibere tout aussi bien qu'un autre; & ce n'est point par inadvertance, mais par choix, comme par esprit de justice que j'ai nommé Caligula. Comme il est vrai que jusques à lui personne ne s'étoit avisé de vanter la politique de ce forcené, & que, pour l'oser faire, il falloit qu'il crût que rien n'égaloit la bêtise de ceux à qui il faisoit une si belle confidence, la dispute s'est renouvellée avec tant d'acharnement que, ni l'autorité de Madame de L. V., ni l'ennui dont il a vu qu'il m'accabloit, n'ont pas empêché qu'il ne se soit donné le plaisir de la faire durer jusques à près de trois heures Enfin; le marquis & l'abbé, atterrés, tant par le serioux & l'opiniatreté dont il désendoit sa these, que par la foule des auto-

LETTRE XXVII. 233 sités qu'il se créoit pour l'appuyer, sont convenus qu'avant tout, il falloit relire, & avec la plus scrupuleuse attention, la vie de Caligula; mais, pour leur donner le plaisir des recherches. il les a prévenus bonnement que c'étoit dans les sources qu'il falloit qu'ils la cherchassent; parce que Suetone n'étoit qu'un bavard, qui ne disoit rien d'important, & Tacite, un homme renfermé qui ne disoit pas tout. Voilà à quoi il nous a fait employer toute notre soirée; il est odieux quand, par malheur, il lui tombe des sots sous la main; & je desirerois fort, je l'avoue, qu'il voulût bien se croire moins dans l'obligation de les faire valoir. Je conviens que cela peut être plaisant quelque tems, & quelquefois; mais, toujours! & fix heures, au moins, d'ennui, comme hier! En vérité! l'on n'y tient pas! ce n'est point façon de parler, j'en ai réellement des vapeurs; & il m'avoit, de plus, par la force de l'impatience où il m'a jettée, mis tant de chaleur dans le sang, qu'à peine ai je sermé les yeux de la nuit. O! le monstre!

Il vient d'arriver, le scélérat, l'air aussi tranquille que si sa conscience n'est exactement rien eu à lui reprocher. Je l'ai traité comme un negre : il m'a de234 LETTRE XXVII. mandé pardon à genoux; &, ainsi que vous vous en doutez bien, j'ai fini par lui accorder sa grace: mais, sous la condition expresse qu'il ne parleroit jamais de politiques, & sur tout de celle de Caligula. Imagineriez-vous bien qu'il a eu peine à s'y soumettre, tant il trouvoit cela dur ? Enfin, pourtant, il l'a promis; mais ç'a été de si mauvaise grace, que, malgré toute la confiance que j'ai en sa probité, je meurs de peur qu'il ne s'échappe à la premiere occasion qu'il s'en présentera. Vous, qui êtes affez heureux pour avoir, à ce qu'il m'a paru, du moins, l'esprit d'un genre plus folide que n'est le fien, vous devriez bien travailler avec moi à lui faire faire de ce qu'il en a, un emploi plus digne de lui, & même de son âge, qui exigeroit, peut-être, qu'il ne se livrat pas tant à la bouffonnerie. Un ancien a dit quelque part, qu'il valoit infiniment mieux ne rien faire, que ne faire que des riens; & je crois que vous ne trouvez pas qu'il ait eu tort. Seroit-il donc si difficile à M. de Cercey, de croire qu'il vaudroit mieux ne rien dire, que de dire des puérilités; que les sots ne méritent pas qu'on prenne la peine de se moquer d'eux; & même qu'il est rare que l'on ne soit point puni

LETTRE XXVII. 224 de la prendre, par l'étendue, qu'en cherchant à la faire briller, on donne nécessairement à leur sottise. Tâchez, Monsieur le duc, de lui faire comprendre tout cela; &, croyez que si vous y parvenez, je vous aurai beaucoup d'obligation, tant du service que vous me rendrez, en me délivrant de ce maudit persifflage, qui m'ennuie au de-là de tout ce que je pourrois vous exprimer, que du bien que vous lui ferez à lui-même, en le rendant à la société tel qu'il doit être. Il n'est pas douteux que, pour obtenir de vous ce que j'en desire, ie ne dusse vous dire de petites choses un pen plus obligeantes que de coutume; & j'aurois plié de bonne grace à cette nécessité; mais vous voyez bien vous-même, qu'il ne me reste plus de place; &, d'ailer, seulement pour cela, commencer une nouvelle page! je parie que vous ne le voudriez pas. Adieu, donc tout simplement, Monsieur le duc: cela est pourtant bien dur!

#### LETTRE XXVIII.

CELUI que j'implorois, est Oreste ! Quoi ! c'est vous ! vous ! dis je, que je priois si vivement de travailler avec moi à dégoûter M. de Cercey du mauvais ton de plaisanterie qu'il a pris, qui, loin de me seconder dans un si louable projet, osez trouver infiniment facétieuse la même scene dont je vous portois de si ameres plaintes; &, de plus, me marquer du regret de n'en avoir pu partager le plaisir ! Quoi que vous m'en dissez pourtant, & malgré l'éloquent: éloge que vous me faites du persissage. Jamais, non jamais, vous, ni tous les pairs du royaume, ne m'empêcherez de trouver cette façon de railler, lors même qu'elle est maniée avec le plus de légéreté, le plus sot, le plus incommode, le plus odieux des établissemens que l'on doive à la sottise humaine. Ce qu'il y a de pis encore, selon moi, c'est que l'homme du monde, le plus perfiffiable, s'avise de se croire aussi fait qu'un autre, pour être perliffleur; & que c'est pour les bêtes qui, quelques précautions que l'on puisse

L'E T T R E K X V I I I. 237
prendre, trouvent toujours, on ne sçait
comment, le moyen de se glisser dans
la société, une ressource de plus pour
la désoler. En vérité! les gens d'esprit,
créateurs de ce nouveau & détestable
genre, avant que de s'y livrer avec si
peu de ménagement, auroient bien dû
faire cette réslexion; mais, de saçon ou
d'autre, ils veulent briller; & l'on, est
encore bien heureux, lorsqu'ils n'immolent que le goût à cette dangereuse
manie.

Votre cher ami, ce M. de Cercey, fi facétieux, ne me paroît point, pour mon malheur, aussi près que je le desirerois, d'en reconnoître les inconvéniens. Barré du côté de la politique, par la parole qu'il m'a donnée de ne la prendre plus pour champ de bataille, il s'occupe actuellement à donner à notre futur ministre des leçons de dignité; mais c'est d'un air si sérieux qu'il remplit cette importante fonction, que toute ma haine pour cette mauvaise espece de plaisanterie, ne sçauroit me sauver de l'affront d'en rire quelquefois. Il lui a persuadé, qu'un homme qui, comme lui, doit avoir l'honneur de représenter un grand roi, ne peut, sans s'acquitter mal d'un si noble rôle, être aussi uni qu'un autre dans ses façons; &, d'après ce beau principe, il lui fait prendre des airs de hauteur qui, s'il manque son coup, acheveront de le rendre un des plus sots particuliers de France; & dans le cas contraire, en feront le plus ridicule ambassadeur de l'Europe; cela est tout-à-sait plaisant! n'est-ce pas? Mais qu'ils s'en faut encore, que ce

soient-là tous les griefs que j'ai contre

lui ! M. de D... que Madame de L. F... vient, comme vous sçavez, sans doute, de quitter avec tant de promptitude, & si peu d'égards, tant pour elle-même que pour lui, s'est avisé hier de nous venir voir, par la raison, apparemment, que la maison de Madame de L. V... étoit la seule où il ne sût pas encore venu pleurer son infortune, & la donner en speciacle; nous vivons, en effet, elle & moi, trop peu avec ce délaissé, pour que je puisse supposer, à sa visite, quelqu'autre motif, que le motif que je lui donne. Au milieu de la profonde, & assez risible douleur où ce jeune seigneur s'obstine à paroître plongé, M. de Cercey à crus'appercevoir qu'il y avoit dans cette affliction beaucoup moins de réalité que d'appareil; & qu'il vouloit qu'on

LETTRE XXVIII. 239 Le plaignît encore, quand lui-même ne se trouvoit plus à plaindre. Cette mauvaise soi l'a choqué: Madame, m'a-t-il dit d'un ton fort grave, après avoir en filence, quelques instans considéré l'appétit prodigieux du désespéré prétendu, l'on veut ici nous en donner à garder : voilà, ou je suis bien trompé, un homme qui mange de meilleure foi qu'il sussoupire. Il est contre les mœurs, de se consoler se promptement d'une infidélité aussi abominable que l'est celle qu'il vient d'essuyer; & jeveux, ne fût-ce seulement que pour notre honneur, lui rendre l'affliction dont, dans toutes les regles, il devroit encore être penetré.

Ces paroles, qui m'annonçoient qu'il méditoit quelque nouvelle scene, m'ont fait trembler. Je l'ai, dans mon effroi, supplié de vouloir bien ne nous montrer que son esprit ordinaire, & l'ai même assuré, pour qu'il sût plus sensible à mes prieres, qu'il en auroit encore de reste pour moi; mais il avoit envie de s'amuser aux dépens de ce beau ténébreux; &, quoi que j'aie pu me faire, ne m'a pas été possible d'en obtenir le sacrisse. Pour commencer donc, il s'est mis à raconter des histoires d'insidélités, de persidies, d'horreurs, toutes des nôtres, comme vous croyez bien, & à donner la

140 LETTRE XXVIII. peau de poule, tant elles étoient atroces. Le traître ne doutoit pas qu'en partant de sa position, M. de D... non seulement ne prît seu, mais ne renchérît fur lui, & il n'a pas eu tort de s'en flatter: bientôt, c'a été à qui des deux en raconteroit de plus épouvantables. Enfin, M. de Cercey ( & il faut que ce scélérat soit un des plus grand comédiens de l'univers!) les yeux mouillés, de pleurs, après avoir quelque tems fixé sa victime, de l'air du monde le plus attendri : Ah / mon pauvre comte, lui a t il dit presqu'en sanglottant, qu'il y a de malheurs pour une ame honnéte, & sensible! Il avoit si bien préparé la matiere, qu'il n'a fallu que ce peu de mots pour faire fondre l'autre en larmes, & au point qu'il a été forcé de se retirer, & que, même n'osant plus reparoître, il a été se coucher vers le milieu d'un fouper que, gourmand comme il l'est, il ne se pouvoit point qu'il ne regrettat pas beaucoup. Vous me direz encore que votre ami est délicieux: mais laissons

Je ne sçais quel sont les espions que vous entretenez auprès de moi pour être si bien informé de tout ce qui m'arrive, sur tout, lorsque c'est de quelque conquête

cela.

LETTRE XXVIII. 241 quête nouvelle que j'aurai faite sans le vouloir, & même sans m'en soucier. ainsi que c'est assez mon usage, qu'il s'agît. Quels qu'ils puissent être, si l'on -ne peut les louer de vous avoir servi bien promptement, puisque la chose est du dernier léjour qu'a fait ici la princesse, du moins ne sçauroit-on les accuser de vous en avoir imposé. M. le marquis D. n'ayant, selon toute apparence, rien de mieux à faire pour le moment, m'a fait effectivement la grace de me -trouver aimable; &, ce qui ne me paroît pas moins surprenant, a bien voulu prendre la peine de me le dire : mais, d'un air qui me prouvoit si bien à quel -point il croyoit m'honorer, en daignant -mecroire digned'amuserquelquesinstans Les loifirs layer une conviction si parfaite, & , en même tems, si peu déguisée, qu'il étoit de toute impossibilité, non-seulement que je ne me rendisse pas, mais que j'osasse lui résister seulement vingt--quatre heures que mon aversion naturelle pour les déclarations, & mon dégoût pour lui, en ont, sur le champ, augmenté de moitié. Vous connoissez sa figure; & je crois que, sans risaquer d'être accusé de l'injustice qui accompagne toujours la rivalité, vous Tome VII. Part. Il.

242 LETTRE XXVIII. pouvez convenir qu'il y en a peu de plus ignoble & de plus rebutante. Eh bien! peignez-vous, sur cette désagréable petite figure, tout ce que la présomption peut avoir de plus révoltant; & vous n'aurez pas besoin de me demander quelle est la sorte d'impression qu'elle a du produire sur moi. El puis ! que de présentations à l'esprit! que de fécheresse, & de faux dans les idées que de gauche, au milieu de tout cela! quel fatigant égoisme! qui nexiroit de le voir, affectant tout ce que la philosophie peut avoir de plus austère, donner dans tous les travers des petits maîtres les plus décides, : & y joindre aune pédanterie qui ne sert qu'à les nendre plus odieux ! Jamais je n'avois rencontré de fat philosophe; mais, à ce . qu'ils sont, il me parost à desirer qu'insupportable comme en est l'espece, elle ne pullule pas absolument autant que l'autrequi, du moins, dédommage quelquefois par un peu de graces, de l'excès de les ridicules. Un de ceux de ce nouveau stoicien, est de penser des femmes, & à coutes fortes d'égards, on ne peut pas plus mal; &, dans le fond, cen'est passeur faute; car, tentes celles qu'il a attaquées, ont requies que

LETTRE XXVIII. 243 · solens hommages de façon à devoir lui prouver que, si nous n'avons pas plus de vertu qu'il ne nous fait l'honneur de paroître nous en supposer, nous ne pêchons point par le goût autant qu'il lui plaît de le dire. Quant à moi, je me flatte, à la façon dont, par son imper-tinence avec moi, il m'a forcée de lui répondre que je n'aurai plus ce sot amour-là à renvoyer : c'est tout ce que je puis vous en dire. Vous ne m'en croirez peut-être pas ; mais, à de certaines conquêtes que je fais par-ci, par-là, j'ai quelquesois bien du regret d'être si jolie. Pour vous, Monfieur le duc, je crois, à la façon dont je me suis conduite avec vous, n'avoir pas besoin de vous dire que ce n'est point du tout la vôtre que je me reproche. Celle - là ! Tublen.



## LETTRE XXIX.

ALGRÉ tout le soin que vous me paroissez avoir apporté à me cacher quelle étoit, en m'écrivant votre derniere lettre, la disposition de votre ame, j'ai cru, Monsieur le duc, y voir deux choses; l'une, que c'est à moi que vous vous en prenez de la déclaration dont il a plu à M. le marquis de m'honorer; l'autre, que vous ne me voulez guere moins de mal du silence que je viens de garder avec vous, que de ce que j'ai quelquesois le malheur de plaire à d'autres yeux que les vôtres. Il est, j'en conviens, on ne peut pas plus dé-fagréable pour vous, dans ce momentci, que je ne vous aie pas encore assez bien traité pour que vous croyiez pouvoir, sans risque, yous y comporter en amant favorise, c'est-à-dire, avec toute Thumeur qu'on laisse paroître, quand on ne craint plus que d'affliger. Je sens avec douleur pour vous, à quel point cette confidération vous a gêné; & vous en fais très - fincérement mon compliment de condolence. Quoi ! nous som-

LETTRE XXIX. 220 mes au lundi! & depuis mercredi dernier, rien, au reste, ne s'étant opposé à ce que je vous écrivisse, vous n'avez point entendu parler de moi! Vous avez raison! cela ne doit pas plus se pardonner, que se concevoir. Ne diroiton pas, à vous entendre, que j'ai prisavec vous l'engagement le plus formel de vous répondre toujours sur le champ; &, qu'en supposant que je l'eusse pris, je susse nécessitée à le regarder comme inviolable. Croyez-moi, le meilleur parti que vous ayez à prendre, si vousdissez, ainsi qu'il me le semble, que notre commerce de lettres continue, est de vous conduire avec moi de façonà ne me jamais faire sentir toute l'importance que vous y attachez : vous ne devez pas avoir de peine à deviner pourquoi je vous le conseille. Je suis , d'ailleurs, née fort volontaire; &, moins aussi je me dissimule que je saisplus que je ne dois, plus je suis blessée que l'on exige. Si j'étois pourtant, comme la plus sotte de mes semmes, à qui je viens de découvrir le rare talent de faire, & sans aucun effort, des livrestoute la journée, vous auriez, peut être, moins à vous plaindre de ma négligence, mais, sans compter que j'ai naturelle246 LETTRE XXIX. ment la main fort paresseuse, je ne metrouve pas toujours des idées; &, pourque j'écrive, fi je n'en ai pas, du moins, faut-il que je m'en croie. Enfin, il est possible, & que je prenne quelquesois la liberté de subordonner à d'autres. foins, le soin quoique si doux pourmoi à remplir, de vous prouver à quel point je m'occupe de vous; & que, fil vous osez encore, non vous en plaindre (car, en n'employant que cette voie, vous croiriez vous manquer) mais en murmurer seulement, je me tienne sans-cesse, & par pure malice, les bras croisés, plutôt que de tracer pour vous uneseule ligne. Ce n'est pas, s'il m'en souvient bien, la premiere fois que vous ayez été mécontent, soit du ton dont je croyois devoir vous répondre, soit, de-ce que je ne vous écrivois point aussi, fréquemment que vous l'auriez desiré; & à vous parler avec franchise, cette répétition de votre part me paroît assezdeplacée. Je n'en avoue pas moins quevous avez d'autant plus sujet de vous. blesser de ma négligence, que pendant: tout le tems qu'elle a duré, vous m'avez, vous, écrit des lettres très-spirituelles; & que, (ce qui peut bien ne pas arriver à tous les ducs) vous les.

LEPPRE XXIX. 247 avez faites vous-même. Mais, que j'aie en, ou non, des raisons pour en agir comme j'ai sait, ce que je sçais parsai-tement, c'est que je ne vous dois aucun-compte: St il ne tient qu'à vous de voir que je me conduis d'après l'opinion que j'ai sur cela. Il se peut, cependant, en sur rolons que j'en aie eues d'autres que ma volonte, que je n'eusse point resusée de vous les dire, si, au lieu de cet aire d'humeur qui se sait semir dans votre lettre, vous ne vous suffiez plaint de mon filence que comme il m'a paru que vous auriez dû le faire. It est permis à un amant bien tendre, tel que je ne vous crois pas, mais tel que vous voudriez que je vous crusse, de s'affliger du silence de ce qu'il aime; mais il ne le lui est pas de l'en gronder, sur-toutavec aussi peu de droits qu'il me semble, Monsseur le duc, que je vous en ai donné, de me proposer vos desirs, du ton dont vous dicteriez des loix.

Je ne sçais si je suis aussi coquette que vous paroissez avoir envie de me le reprocher: si ce n'est que la multiplicité de mes conquêtes, qui m'en donne l'apparence à vos yeux, vous sçavez, par votre propre expérience, & peut-être, le sçaurez-vous encore mieux un jour,

248 LETTRE XXIX.

qu'il n'y a point de femme au monde qui puisse plus que moi, redouter d'enfaire & qui en même tems encourage moins les desirs qu'elle fait naître. Ce n'est, en vérité! pas ma faute, si j'ai plu à M. le marquis, & s'il a cru pouvoir me le dire. Je vous prie, donc, de vouloir bien confidérer que, quand nous ferions ensemble, vous, & moi, de ce que l'on appelle vulgairement du dernier bien, vous n'en seriez pas mieux fondé à me sçavoir mauvais gré de ce qui m'est arrivé avec lui, par la raison, qu'essuyer une déclaration, n'est point du tout la même chose qu'y répondre : que la femme qui y aura moins donné lieu, n'en est pas plus sûre d'en éviter une, tant parce que, le plus souvent, on ne la lui aura pas laissée prévoir, que parce que c'est bien moins d'après les espérances qu'elle aura pu donner, que d'après celles que l'on aura, de soimême, jugé à propos de se faire auprès d'elle, que l'on part pour lui parler; que tant qu'il y aura des fats, ou, fimplement, des inconfidérés, il y aura des déclarations; & qu'enfin, j'aurois pu me conduire à cet égard tout à fait différemment, sans que vous eussiez, vous, entendez-vous bien, Monsieur le duc,

LETTRE XXX. 249° le plus léger reproche à m'en faire. Vous voudrez bien que sur ce, j'aie l'honneur de prendre très-humblement congé de vous.

## ्री स्थान को कुछ के बर्ट कर कर के

# LETTRE XXX.

Es événemens se tournent terriblement contre moi, Monsieur le duc; le marquis m'est revenu; mais n'en ayezpoint peur, au moins, car je vous jure: que je ne l'aime pas plus que quand je: vous ai écrit que je ne l'aimois point.-Ge n'est pas, à ne vous rien cacher, qu'il ne me boude de toutes ses forces : mais .si vous pouviez voir avec quelle tranquillité! quel désintéressement je le laisse faire, vous rougiriez d'en être jaloux. Lui! jaloux ! & il me l'ose dire! en vérité! cela est trop plaisant: mais pafsons, je retrouverai cette querelle-là, quand je le voudrai. Ceux-qui soutiennent que l'amour-propte survit de beaucoup, non l'amour qui n'est, comme vous sçavez, qu'un être de raison, mais, au desir qui, comme vous ne l'ignorez pas davantage, n'est point si chimerique, ne me paroissent point du tout dans

2500 LETTRE XXX

leur tort : car que peut encore me vouloir ce marquis, à présent qu'il est arrangé avec Madame de R... & que, dans la joie qui le transporte d'avoir enfin. trouvé une femme qui voulût bien le venger des rigueurs de toutes les autres. il le dit à tout le monde ? Je ne sçais sis c'est que depuis qu'il en a fait la conquête, il a entendu dire, ainsi que pour l'honneur du conquérant, il n'est, hélas! que trop vrai, que de ses jours elle n'a fcu refuler perfonne ; & que cette découverte, qui ne peut manquer de blesser : sa vanité, le rejette vers moi; mais je vous assure qu'il ne m'a pas encore pardonné de l'avoir impitoyablement réduit à s'honorer d'elle. Ah! fi vous voyiez à quel point mon air froid gêne fa philosophie l l'air gauche qu'elle a auprès de moi? & combien, malgré la fierté qu'il affecte, & les myrthes qui ceignent sa tête pour la premiere fois, un seul de mes regards le terrasse encore! vous ne vous éloigneriez pas plus que moi-même, de croiré que les rigueurs nous conservent les amans, bien plus long tems que les bontés. Si cela est aussi vrai que je l'imagine, la nouvelle slamme que je viens d'allumer n'est pas près de s'éteindre. Il ne tiendroit qu'à moi de

# LETTRE XXX. 231 dire quelque chose de plus fort; mais; se vous seignez de croire à l'éternité de

si vous feignez de croire à l'éternité de l'amour, vous ne croyez pas à l'éternité des rigueurs; & je veux bien par-ci.

par-là ménager vos opinions.

Tout amoureux que j'ai sujet de croire encore M. le marquis, dans la crainte qu'il a que s'il me montroit soute l'étendue de mon triomphe, je ne fusie tentée d'en abuser, il se tue, sans que personne se soucie de sçavoir ce qui en est, de dire à tout le monde qu'il n'a sait que suivre ici la princesse qui, en effet, nous est revenue. Il est vrai que c'est pour bien peu de tems, puisque c'est après demain qu'elle nous quitte, quoi qu'à ce qu'elle dîr, nous lui paroifsions de si bonnes gens, qu'elle ne se trouve nulle part auffi-blen qu'avec nous. A la bonne heure; quand nous sérions; nous, moins contens d'elle, cela reviendroit au même. J'avoue, cependant, que malgré tout ce qu'elle? daigne mettre dans la fociété, les gens que, par cette négligence qu'ont assez volontiers sur ce qui les entoure, les personnes de son rang, & qui, quelquetois, est poussée fi loin, qu'on seroit tenté d'en conclure qu'elles craignent de manquer de flatteurs, elle traîne à sa

LETTRE XXX. suite son éternel biribi, ses chiens, nous empêchent de sentir autant que, sans toute cela, nous le ferions, le bonheur de lui plaire. J'ai plus d'une fois pris la liberté de lui faire mes représentations sur une facilité qu'elle devroit avoir d'autant moins que ses qualités personnelles la lui rendent moins nécessaire : mais cette perpétuelle distraction qui la tient toujours loin des objets, & ne lui permet guere plus de sentir le mérite que les défauts des gens qui se donnens à elle, jointe à l'idée où elle est qu'il vaut mieux que les princes péchent pas trop d'affabilité, que par trop de hauteur, les ont jusques à présent rendues inutiles; & j'ai aujourd'hui plus de sujet que jamais d'en être fâchée, puisque le marquis est de sa cour. Ce n'est pas, assurément, que du côté de la nais. sance, il ne soit très-fait pour en être; mais, Philis, le trifte avantage que celuilà, lorsqu'on n'en tire que le bénéfice d'avoir plus audacieusement des vices & des travers! Ce marquis, au reste, pour me punir apparemment de la façon un peu sauvage dont j'ai accueilli son amour, vient de composer un traité contre la vertu des femmes, où il pré-

tend prouver, & même géométrique,

LETTRE XXX. ment, qu'elles n'en ont jamais qu'en raison du plus, ou du moins de goût' qu'on leur inspire; & que, par conséquent, la leur n'est que conditionnelle : done, zèro. Comme je n'ai pas douté' que je n'eusse quelque part à l'intention de l'auteur, & que M. de Cercey a cru' pouvoir en porter le même jugement, nous avons tous deux si vivement relevé l'impertinence de sa philosophique production, qu'il s'est, à ce que j'imagine, plus d'une sois repenti d'avoir voulu nous en faire part. La princesse ellemême, toute peu formaliste qu'elle est' naturellement, s'est blessée de ce qu'on avoit ofé lire devant elle un ouvrage où son fexe étoit traité sans aucune forte d'égards; &, de ce ton lent & traîné que vous sçavez qu'elle prend' toujours, quand une dureté va lui échapper, a dit au marquis, qu'il lui pa: roissoit bien injuste qu'il reversat sur toutes les femmes le mépris qu'une seule avoit dû' lui inspirer. Voilà tout ce qu'il en a eu. Ce n'est pas pour vous rassurer, au moins, mais, tendre, ou piqué, ce marquis-là me paroît toujours un des plus-pauvres marquis de France. Ah! si l'on-pouvoit, ainsi que L. N. l'envoyer en ambassade! ne croyez pas que je rie, ili

234 LETTRE XXX.

y prétend: cette fureur d'ambassade est comme une maladie épidémique. Si les affaires de l'état pouvoient n'en passoussir , je voudrois qu'on en donnar à tous les sots qui en demandent umais il ne le faut pas; & d'ailleurs, le

moyen ?

M. de Cercey m'annonce en cet inftant que M. le comte de Ger... c'est-àdire, l'homme le plus roux, le plus grand bavard, le plus intrépide menteur, & malgré tout cela, l'homme de fon fiecle le plus ennuyeux, vient de nous arriver; & qu'une des premieres nouvelles qu'il ait débitées, c'est qu'à fon départ de Paris, Madame de Li.... étoit fort malade; & qu'aux symptomes qu'elle avoit, on croyoit qu'elle alloit avoir la petite - vérole, & même que cette petite-vérole seroit de la plus mauvaile espece. Comme on m'a assurée que vous la voyez quelquefois ( & en véritél je ne comprends pas trop pourquoi), j'ai imaginé que vous pourriez; plus que beaucoup d'autres, m'en donner des nouvelles certaines. Si c'étoit parun motif dont j'eusse à rougir, que je desirerois qu'elle devint laide, je n'avouerois pas avec tant de franchise, que je voudrois qu'il eut dit vrai, qu'elle

LETTERE XXX. 2555 eût la petite-vérole, qu'elle en revînt, a pourtant, mais le visage à faire trem-bler. Quand, pour nuire, il ne lui resteroit que son esprit & son cœur, elleferoit encore raisonnablement à craindre; mais elle le seroit moins; & ceseroit toujours autant de gagné. Ge n'est pas, lorsqu'elle m'inspire tant de crainte, que j'imagine qu'il soit bien difficile de rendre des méchancetés; mais, c'est? que l'attache à cette revanche une idéede bassesse qui me la fait toujours rejetter; & qu'en conséquence, rien n'est fis à redouter pour moi que les méchans, toujours sûrs, par ma façon de penser sur cela, que je ne les punirai pas des noirceurs qu'ils pourroient me faire : car, que leur importe le mépris?

Je vous prie donc de me mander si c'est en esset, la petite-vérole qu'a Madame de Li... de quelle nature elle est, en cas qu'elle l'ait; & si, en supposant ce dernier cas, on croit qu'elle n'en relevera qu'aussi laide que je le voudrois. N'oubliez pas, non plus, de me dire de quelle saçon M. de.. est assecté de cet événement; & gardez - vous bien, sur tout, d'en croire plus à ses discours, qu'à ses mouvemens, parce qu'à coup sur, les premiers seront beaucoup plus

256 LETTRE XXX. vrais que les autres. S'il vous paroîttranquille, & qu'intérieurement il lefoit, c'est une preuve certaine qu'elle ne' l'intéresse plus; mais comme, de ce qu'il n'y penseroit plus, il ne seroit point, du. caractere dont il est raisonnable d'inferer qu'il n'y pensera jamais, ce qu'ily auroit de mieux, seroit qu'elle neconservat aucunes traces de cette même beauté dont elle ne s'est jamais serviequ'à sa honte, & pour le malheur deceux qu'elle a féduits. Mais, mon Dieu! Monfieur le duc, si vos alliés, par aventure, n'étoient pas surcela, du même sentiment que moi!-



## LETTRE XXXI.

Uo i ! nous venons, & dans ses plus beaux jours encore, de voir périr de cette affreuse maladie cette pauvre petite Madame de S... si jolie! si douce! si honnête! & qui faisoit les délices de sa fa famille, de son mari & de ses amis; & ce monstre de Madame de L... de qui, si le nombre des derniers n'excédoit de beaucoup le nombre des autres, on pourroit dire quelle compte ses jours par ses forsaits, en rechappe; & avec toute sa beauté!

O! justice du ciel que j'ai peine à comprendre!

Sérieusement, cela me donne tant d'humeur, que j'en sens beaucoup moins le plaisir d'en être quirte, dans votre lettre, pour quelques petites seurettes, mais petites à n'être presque pas apperçues; & M. de...? il vous a donc paru prendre cet événement avec beaucoup de philosophie, & s'inquiêter peu, ou point du tout, des suites qu'il pouvoit avoir? Mais comment n'auroit il pas été tranquille, puis

158 LETTRE XXXI qu'il n'y a pas eu une minute de danger? Mon Dieu! mon Dieu! que j'aurois été aise que cette semme sût devenue laide! Mais après la belle occasion que nous en avons eue, & que nous venons de voir s'échapper, je ne crois pas qu'il fût bien raisonnable à moi de m'en flatter davantage, de bien long-tems du moins. Il faut donc que ce malheureux comte mente toujours de façon ou d'autre? Car, à l'entendre, non-seulements c'étoit la petite-vérole qu'elle avoit ; mais tout portoit à croire que cette. petite vérole seroit de la plus mauvaise. espece: & point du tout, la voilà qui joue à la fossette. Dites-moi donc, si vous pouvez, pourquoi les sots sont six menteurs? prennent-ils ce vice comme un dédommagement de leur disette; s'en font ils une grace? J'ignore quelle est sur cela leur façon de penser, mais, à mon sens, cela acheve de les rendre bien insoutenables dans la société. Oh: çà! pendant que vous en êtes encore à tems, choisiffez; voulez vous achever de me lire? ne le voulez-vous pas? C'est que je me sens bien : vous n'aureze aujourd'hui de moi que du bavardage 😓 là, une de ces lettres dont, amoureux ou indifférent, il est impossible à un

BETTRE XXXI. 2593 homme de tirer le plus léger parti. Ce ne fera, en un mot, ni de vous, nimême de moi, que je vous entretiendrai: mais de tout ce qui, sans m'intéresser, ni sans croire que cela ait de quoi vous intéresser vous-même, me passera par Pesprit. Je vous dirai, pour commencer, par exemple, que la petite Madame D. B... est ici depuis quelques jours; supposé pourtant que je vous l'apprenne, & que M. de Cercey, sur qui je me suis débarrassée, le plus souvent, du soin de vous nommer les personnes qui viennent troubler notre folitude, ne vous ait pas déjà mandé cette importante nouvelle : quoi qu'il en soit, elle est ici. Comme, avec quelques ridicules, & de ces petites distractions fur ses devoirs qu'on ne remarquepresque plus, tant elles sont devenuescommunes, elle a véritablement deschoses fort estimables; & qu'il se peut, à la rigueur, que je ne sois pas, nonplus, tout-à-fait auffi bégneule que certaines gens le disent, je suis fort aise qu'elle y foit. J'ai depuis long-tems entrepris de la guérir de la très-forte &: très-malheureuse passion qu'elle a prise pour l'homme que vous sçavez, & qui, de toutes saçons, est si peu fait pour lui?

260 LEFTRE XXXI. plaire, que quand on les connoît tous deux, on a peine à concevoir comment la chose est arrivée. Toute excédée ou'elle étoit des plus mauvais procédés que l'on puisse essuyer jamais, elle m'a fait craindre plus d'une fois de ne pouvoir pas la tirer d'affaire; mais enfin, je commence à n'en plus désespérer. Elle sent aussi vivement que je puis le desirer pour son bonheur & pour sa gloire, à quel point sa tendresse est mal placée; & quoique je n'ignore pas que le mépris, quelque bien fondé qu'il-puisse être, ne guérit point d'abord de l'amour, je n'en ai pas moins remarqué que, dans une ame honnôte, l'un-& l'autre ne seauroient long-tems subsister ensemble; & c'est ce qui me rende un peu tranquille sur son état. J'aurois peine à vous exprimer tout le plaisir que je sens à arracher à l'amour cette victime. Ce ne sera pas en ce genre, le premier mauvais tour que je lui aurai joué : aussi ne douté-je pas que, vindicatif, comme on assure qu'il l'est, il ne cherche quelque jour à me le rendre: mais, ainsi qu'il ne tient qu'à vous de le remarquer, sa colere & lui me font on ne peut pas moins de peur. Si vous me permettez de vous le dire tant

LETTRE XXXI. 261 d'intrépidité de ma part vis à vis de dui, me paroit d'un bien mauvais augure pour vous : car ... mais passons, je veux bien ne point peser sur cela; voilà, si vous y prenez garde, un procédé qui, pour une cruelle, ne dit pas si peu de chose. A présent voyons, que vous manderai-je qui puisse vous faire auffi peu de plaisir que ce que vous venez de lire?....Fort bien : je l'ai trouvé. Je vous annonce donc encore qu'avec cette majestueuse langueur de sentiment qui les accompagne par tout, & n'en fait pas mieux, M. de Si.. & Madame de Tran... nous sont arrivés... je ne sçais plus de quand, sentant si bien le poids de la parole qu'ils se sont respectivement donnée de s'aimer toujours, & de l'engagement solemnel qu'ils en ont pris avec le public, enfin si harassés l'un de l'autre, que vous ne pourriez jamais imaginer l'excès de l'ennui qu'ils s'inspirent, & qu'ils reversent sur tout le monde. La tendresse qu'ils feignent de s'inspirer encore, a quelque chose de si faux! Il regne entr'eux, sous les plus douces apparences, une aigreur si vraie! c'est avec tant de satisfaction qu'intérieurement ils ne se trouvent pas le sens commun ! que

262 LETTRE XXXI. jamais spectacle n'a été aussi ridicule que le spectacle qu'ils donnent par-tout -où il leur plaît de se montrer. C'est bien la petite passion la plus élimée! Il est, en vérité, trop plaisant de voir comment on s'aime, quand on ne s'aime plus; mais, malgré cela, Madame de L. V. & moi, serions fort aises qu'ils voulussent bien se choisir un autre théatre. Si je n'avois pas tout sujet de craindre que vous ne me trouvassiez beaucoup de vanité, ou, ce qui me paroltroît pis encore, que vous n'imaginaf-Lez que je cherche à vous faire peur, je vous dirois bien une chose: n'importe. à toutes sortes de risques, je vais vous la dire. Il faut donc que vous sçachiez que, pour peu que je me prétalle, il ne me seroit absolument pas impossible de conduire M. de Si... à une infidélité complette: oui je vous le jure, M. le duc, il ne tiendroit qu'à moi. Quel dommage que cette occasion de triomphe ne s'offre point à d'autres que je dirois bien! Ce qu'il y a de plaisant, c'est que, & peut être, sans qu'elle s'en doute elle-même, Madame de Tran.. est postivement pour M. de Cercey, dans les mêmes dispositions où l'on prétend, moi route la premiere, que M. de Si... est

LETTRE XXXI. 269 à mon égard. Il en est d'une humeur qui le rend un peu plus singulier que de coutume: c'est, je crois, tout vous dire sur cela. Mais l'ennui que lui inspirent les conversations de sentiment auxquelles l'affiniettit Madame de Tran... ne l'empêchent point de me parler de vous, & pour vous, avec toute la vivacité imaginable. Affurément! vous pouvez vous vanter d'avoir là un bon ami. Aussi m'obligerez-vous sort de ne vous pas plaindre à lui de cette lettre : elle aft, de toutes manieres, si peu selon ses intentions, qu'à coup sûr, il ne me la pardonneroit jamais: & vous, M. le duc ?

l'oubliois, & ce me semble, affez mal à propos, de vous parler de Madame de Li... Vous vous trompez trèsassurément, lorsque vous imaginez que c'est pour vous faire une méchanceté de plus, que je vous accuse d'avoir du goût pour elle. Il est de toute vérité que l'on m'a dit que vous la voyiez souvent; & vous verrez, vous, qu'on imagine qu'un homme ne sauroit aller quelquefois chez elle, sans en avoir quelqu'autre raison que la simple politesse. Vous sçavez de plus que ce n'est pas la premiere fois qu'on vous soupçonne d'a-

264 LETTRE XXXI.

woir des vues sur elle : pourquoi aussi, vous êtes-vous fait une si mauvaise réputation? Quant à moi, qui veux bien ne vous pas juger tout-à-fait d'après le passé, je ne demande pas mieux que de croire qu'on se méprend lorsqu'on vous accuse de ces vilaines choses-là; & je vous le jure, je ne m'y suis pas trompée. Quelque léger que jusques à présent j'aie sujet de vous croire, j'ai toujours moins mal pensé de votre cœur que de votre imagination; & pour vous croire capable d'aimer une pareille femme, il faudroit que vous m'inspirassiez autant de mépris que je m'en sens pour elle. Ai je besoin de vous dire que je n'en suis pas là }



## LETTRE XXXII.

IEN n'est plus vrai : sur la fin de la semaine derniere, M. de .... m'avoit écrit qu'il viendroit indubitablement me voir au commencement de celle-ci : mais comme c'étoit depuis mon départ, la dixieme fois, au moins, qu'il s'annoncoit. & que toujours quelqu'incident l'avoit empêché de tenir parole, je n'avois point du tout compté qu'il fût plus fidele à sa derniere, qu'il ne l'avoit été à toutes les autres; & javois effectivement très - bien fait d'en juger ainfi, Hier, : aulieu de lui, j'en ai recu une lettre où il me mande, nonseulement qu'il ne viendra pas de la semaine, mais qu'accablé d'affaires. comme il l'est, il ne sçait plus quand il pourra venir. Lui! des affaires! Eh! mon Dieu! où les auroit - il prises! Ouoi qu'il en soit, c'est son excuse : à la bonne heure : ce qui m'en plaît, c'est que sans avoir à me reprocher de m'en être mêlé en aucune maniere, vous voilà tiré d'une bien terrible pei-Tome VII. Pari. II. M

add LETTRE XXXII ne! La solitude! un mari si tendre! am premier penchant plus affoupi, peutêtre, que détruit, & que, par conséquent, les soins les plus légers peuvent ranimer! Je suis tout-à-fait de votre avis; il y avoit là de quoi tour-ner la tête de l'amant le moins délicat; & vous avez à l'amour, qui vous a préservé de ce supplice, des obligations incroyables. Par une suite de cette injustice qui fait le fond de mon caractere, & dont il m'est plus aisé de convenir, que de me corriger, je me plais à imaginer que vous n'étiez pas sout à fait aussi tourmenté de la visite que M. de... devoit me faire, que vous auriez bien voulu que je le crusse ; mais lorsque l'on peut à si peu de frais, marquer des craintes; & que ces crainses annoncent un cœur excessivement gendre, il faudroit, n'est il pas vrai, Atre bien imbécille pour ne pas profiger d'une si belle occasion de donner de son amour une grande idée? Aussi; en faveur de l'opinion que tout cela m'a fait prendre du vôtre, n'ai-je point balancé à vous pardonner de m'avoir exposé vos terreurs avec une confiance qui, dans tout autre tems, auroit pu me paroître fort déplacée; du moins;

LETTRE XXXII. 269 si je m'en souviens bien, n'ai - je rien fait qui ait dû vous y autoriser. Vous n'y avez pas pris garde; mais eien n'est. en vériré, plus plaisant que la sorte de bonhommie que vous y avez mile. H est, au reste, fâcheux pour vous, ou que vous ayez si peu sçu quelle est la conduite actuelle de M. de ... ou que vous ayez fi peu connu mon caractere, parce que, soit dans l'un, soit dans l'autre cas, vous auriez trouvé les plus puissens motifs de vous rassurer : mais est il concevable que ce soit à moi à yous apprendre qu'il retourne à l'opéra? Quand il auroit eu l'intention de vous en faire mystere, pouvoit-il un seul instant se flatter qu'une chose si publique vous seroit long-tems cachée !-Si vous l'avez sçu, il y a à vous d'autant plus de générosité à ne me l'avoir pas dite, avec les craintes que vous inspiroit le séjour de M. de... auprès de moi, que vous deviez être plus sur qu'una confidence de ce genre lui rendroit plus inutile toute la tendresse que , par désœuvrement , il lui auroit plû de me montrer; mais n'auroit-ce pas été dans la crainte de me faire trop de peine, que vous m'auriez tu cette aventure à il est certain que de tout

268 LETTRE XXXII.

ce qu'il pouvoit se permettre, c'étoit ce qui devoit le plus me déplaire, parce que je ne puis, ni ne dois lui voir reprendre tranquillement des chaînes si avilissantes, & qui, d'ailleurs, lui ont déjà donné les plus grands ridicules; mais cette considération à part, que m'importe? Le hasard m'a mise une fois à portée de voir de près, & même d'entendre cette créature, & je ne crois pas qu'il soit possible, & de voir de figure plus flétrie que la fienne, & d'entendre des propos d'un ton plus ignoble & aussi dégoûtans par leur extrême bêtise, que l'étoient ceux qu'elle tenoit. On m'a pourtant dit depuis, qu'elle avoit ce jour-là formé le projet de me jetter de la poudre aux yeux, & de me prouver, de dombien, à tous égards, je lui suis inférieure. Quant à moi, tout ce que j'en ai conclu, c'est qu'il faut, pour que de si méprisables especes vous entraînent si loin, que l'impudence vous tienne lieu de bien des choies. Et cette pauvre Madame de Gi...? la voilà donc réduite à l'affreuse alternative de partager ce qu'elle aime, avec ce que la nature a peut-être produit de plus abject, ou de s'en voir privée! Quel sort! Ah!

LETTRE XXXII. 269 si j'étois à sa place, avec quelle promptitude je congédierois M. le duc!... Pourtant qui le sçait; & comment pouvoir affurer de quelle maniere agiroit en nous un sentiment que nous n'avons pas encore éprouvé? On a besoin, avec un amant, d'une terrible patience! & il faut que vous ayez, vous, un grand fond de corruption dans le cœur, & bien du caprice dans le goût, pour préférer, comme cela n'arrive que trop souvent, à une femme estimable & charmante, une malheureuse qui n'a pour elle que l'excès de son infamie! Mais il est tems d'en venir à Vous.

Vous voulez bien, je crois, me dispenser de vous nommer, & même de vous désigner les gens de qui je tiens la nouvelle de votre attachement pour Madame de Li... mais il est de toute vérité que vous passez dans l'opinion publique, pour être avec elle aussi-bien qu'il est possible. On m'a, de plus, écrit que, sans être brouillés tout-àfait, vous, & M. de... vous vous voyiez cependant beaucoup moins que vous ne faissez autresois. Il y a même des gens qui soutiennent qu'il regne entre vous deux plus de froideur enco-

e70 L B T E R B XXXII.

ne qu'il n'en paron; & qu'il ne peutvous pardonner d'avoir été trouvé parMadame de Li... plus aimable que lui.

Il feroit dans le fond, affez plaisantqu'il pût vous dire comme Orgon à

Lartusse:

Comme aux tentations s'abandonne votre ame!

Vous prenez ma maieresse! & convoitez ma femme!

Mais quand ce seroit de personnes qui mériteroient la plus grande créantes, que je tiendrois ce récit, j'aurois toujours peine à vous croire affermaladroit pour vous mettre mal avec lemari d'une semme sur qui vous avez

de si grands projets.

Je vous remercie de la peine que vous avez prise de m'annoncer la mort-de M, de D, ... j'en avois déjà priste deuil lorsque votre lettre m'est parvenue. Il vaudroit autant, selon moi, que nous le prissions des chevaux qui nous meurent, que de le porter de certains parens. Mandez - moi, je vous prie, s'il est vrai qu'il ait expressément recommandé qu'on l'ouvrit; & qu'il ait donné pour raison de cette volonté, que les médecins n'ayant jamais qu s'accorder entr'eux sur la cause de sa maladie, il ne seroit pas s'âché de seavoir.

LETTRE XXXIII. 275 à quoi s'en tenir sur le ganre de sa more. Si ce n'est pas lui qui a dit cette absurdité, il faut convenir que celui qui l'a prêtée à ce pauvre homme, a hienattrapé le tour de son espeit.

## A STATE OF THE PROPERTY OF THE

#### LETTRE XXXIII.

Monsieur, pour aller passer chez Madame de N... je ne seais encore combien de jours.

On n'actend plus que moi , tous est pres : allons donc l'

Ne croyez pourtant pas que ce soit si à ce départ si précipité, ni à tout ce qu'on me dit d'injurieux sur ma lenteur, que vous devrez une des plus courtes lettres que je vous aie jamais écrites. Vraiment! vraiment! vous avez aujourd'hui bien autre chose à faire qu'à me lire! Autant donc pour ménager l'impatience de Madame de L. V... que pour ne pas trop prendre sur vos plaisirs, je me borne à vous féliciter du choix que vous venez de faire. Dès que vous vouliez une sile

M - 4:

272 LETTRE XXIII. de spectacle, vous n'en pouviez pas prendre une qui raffemblat plus de chofes faites pour plaire, que Mile. \*\*\*, & qui, par conséquent, pût vous faire plus d'honneur. Quoique je ne la connoisse point personnellement, je n'en ignore pas davantage que ses agrémens ne se bornent pas aux seuls agrémens de la figure : du moins, des gens que je sçais très-faits pour en juger, m'ontils assurée que, non - seulement elle a beaucoup d'esprit, mais que le sien est très - cultivé, & du meilleur ton: le ciel apparemment a cru qu'il vous devoit un prodige. Ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il est vrai, comme je le crois, que plus soi-même on a de l'esprit, moins il peut être indifférent de trouver ou non cette ressource dans ce que l'on aime, les charmes du sien ne seront pas, de tous ceux qu'elle peut avoir, les charmes qui prendront le moins sur vous. Adieu, M. le duc, il ne me reste plus que le tems que de vous donner le bon jour : encore me gronde-t on de le prendre.

#### LETTRE XXXIV.

SI je n'ai pas été surprise que, de la très-agréable figure dont elle est, & avec les talens les plus distingués, Mademoiselle \* \* \* vous ait paru digne de vos hommages; en revanche, Monsieur, je le suis beaucoup que vous vous soyez un seul instant flatté que, malgré même tout le mystere que vous y mettiez, une liaison de cette nature entre un homme comme vous, & une fille qui, dans son genre, ne vous cede point en célébrité, pût rester quelque tems ignorée. Le public, ainfi que rien n'étoit plus naturel, en a d'abord été instruit : de lui, cela est venu jusques à moi; & vous conviendrez qu'il n'y a point encore à cela un bien grand sujet d'étonnement. Vous me paroissez si sâché de ce que votre secret a été si mal gardé, que vous me forcez d'en conclure qu'il n'y a rien que vous ne croyiez perdre à le voir divul-gué. Consolez-vous, & ne vous faites : pas, croyez-moi, plus malheureux que vous n'êtes: l'indiscrétion du public

274 LETITRE XXXIV. m'apprend bien moins que vous ne pen-sez, à quel point vos anciennes erreurs vous sont encore cheres. Je n'imaginois ni que vous en fussiez revenu, ni que le malheur d'être loin de moi, & le desirde me revoir vous occupassent tout entier : je sçais combien l'homme le plus fincérement amoureux, a encore besoin de nous exagérer ce qu'il sent; & je ne vous croyois pas plus qu'un autre à l'abri de cette nécessité. Qui sçait, de plus,,, lorsqu'avec ce pathétique d'habitude que vous possédez si bien , vous mepeigniez le profond ennui dont vous accabluit mon absence, fe, loin de ne sa'en rien affoiblir, je ne pouffois pas l'injustice jusques à vous accuser en secret, on de vous tromper fur vos propres mouvemens; ou, ce qui est bien plus vraisemblable encore, de chercher al leur donner à mes yeux autant de violence que vous leur en connoissiez: peu. Je devois, effectivement, trouver fingulier que, du caractere dont vous-êtes, l'amour fut devenu pour vousune affaire li importante, qu'en partants de ce seul point, il m'eut été très-difficile, vous l'euflé-je même desirée, de ne rien rabattre de la sorce de votre pattion, l'en demande pardon à l'amour,

LETTRE XXXIV. 275 mais je n'ai jamais eu de foi à fes miracles; & j'ai, tout au moins, de quoi
douter que ce soit vous qui m'ameniez
à en avoir davantage! Quant à la vive
douleur où vous vous dites plongé,
vous devriez sentir que, sût-elle même
austi vraie que j'ai sujet de ne la pas croire telle, rien ne sçauroit moins avoir le
droit de m'intéresser.

A l'égard de M. de Cercey, j'ignone" comment vous pourrez, ou même, sivous pourrez justifier à ses yeux une chose qu'il croit avoir plus d'une raison de vous reprocher. Comme c'est une inquiétude qui ne peut regarder que vous, je vous prie de ne point trouver mauvais que je ne la partage point.

Mais, est-il bien possible que, par rapport à moi, vous n'en ayez eu aucune; & que vous n'ayez point senti tout ce qu'un pareil caprice de votre part, & dans le tems encore où vous me juriez l'amour le plus tendre & le plus sincere, devoit vous faire perdre de mon es-time l J'ai d'autant plus de gaison d'ême surprise que vous ne sassiez que si tard, & fi hors de propos, cette réflexion, que, par votre lettre, vous semblez moins borner à cette perte le stort que vous avez pu vous faire auprès de moi. M 6

## 176 LETTRE XXXIV.

Il est vrai que vous pourriez donner à vos malheurs, un peu moins d'étendue; mais, plus votre imagination vous les exagere, plus aussi j'ai de peine à concevoir que la considération des risques que, dans vos idées, votre goût pour Mlle. \*\*\* devoit vous faire courir, ne vous ait pas retenu: si vous me dites vrai, convenez, du moins, que vous êtes bien inconséquent.

Les personnes de qui je tiens plus particuliérement votre liaison avec Mademoiselle \* \* \* m'ont assurée qu'il s'en falloit beaucoup que M. de Ma... qui a fait pour elle de si éclatantes folies, eût poussé les choses aussi loin que vous: en cela, je soupçonne de l'exagération; non que je ne vous connoisse très-magnifique; mais je répugne à croire que; dans une position qui devroit naturellement vous conseiller de donner moins que vous ne faissez, à ces sortes de fan-taisses, vous ayez, à un sentiment assez fait par lui-même pour vous donner un ridicule, joint une profusion qui ne pourroit qu'ajouter beaucoup à ce qu'il vous en donne déjà. Je ne doute pas, si M. de Cercey vous écrit, que vous n'ayez à lire de bien belles remontran-ces. Par le secret que, comme à moi,

LETTRE XXXIV. 277 vous avez jugé à propos de lui faire de votre nouvelle passion, vous l'avez exposé à perdre une somme affez considérable, car il a voulu parier jusques à quatre mille louis, que rien n'étoit plus faux que ce que l'on vous imputoit; & nous avions ici de ces gens à qui il est plus commode de parier à jeu sûr qu'autrement: par bonheur pour lui, Madame de L. V... a retenu son zele. Depuis qu'il sçait à quoi s'en tenir, il est si changé que, si vous le voyiez, il vous feroit pitié : il ne peut plus me regarder sans pousser de profonds soupirs, que le rire qu'ils excitent en moi, ne rend que plus profonds encore. Ce que j'y ai gagné, c'est qu'il n'ose plus du tout me parler de vous; & ce n'est point si peu de chose; il étoit sur cela, d'une si terrible importunité, qu'il n'y avoit que mon amitié pour lui, qui pût me la faire supporter. Tout ce qui m'est revenu de sa façon de penser sur votre situation actuelle, c'est qu'il croit, sans y mettre trop de sévérité, qu'on peut placer mieux sa personne & son argent, que vous ne venez de faire l'un & l'autre: vous verrez qu'il ne sera pas tout seul de son avis.

## LETTRE XXXV.

JE ne suis pas moins sachée pour vous, Monsieur, de l'indécence que vous mettez dans votre rupture avec-Mademoiselle \* \* \*, que je ne l'ai été de la légéreté dont vous l'aviez prise. Votre engagement avec elle, & fon peu de durée vous donnent ( j'étends peut-être un peu trop ici les droits de l'amitié). un air de petit-maître qui ne peut que vous dégrader infiniment dans l'esprit de tous les gens sensés; & que, par consequent, ceux qui s'intéreffent à vous, ne peuvent vous voir qu'avec une peine extrême. Je n'ignore pas que le caprice & la vanité, ainsi que de tout fexe, font de tout âge : mais je sçais aussi qu'il en est un (& je me plaisois à veus y croire parvenu), où, loin de le faire une gloire de ne se conduire que d'après leurs mouvemens, on se cache le plus qu'il est pof-Eble, des travers que l'on peut avoir les malheur de leur devoir encore. Eh, quoi l'ne pouvez-vous donc vous dés faire d'un ridicule qu'en vous en donnant un autre ? Je veux , qu'abusant

LETTRE XXXV. 2797 avec Mademoiselle\* \* \* de la distance qu'il y a entre vous deux, vous vous foyez cru dispensé avec elle, de toutes sortes d'égards, ne vous en deviez vous pas, & pouvez vous, fans vous manquer à vous-même, traiter avec si peu de ménagement une fille à qui, quelques jours auparavant, vous juriez: peut-être l'amous le plus tendre? Se peut-il d'ailleurs, que vous n'ayez pas senti que, plus en lui restant si peu de tems attaché, vous prouviez qu'elle n'intéressoit pas votre cœur, plus vous mettiez le public en droit de blâmer votre conduite ? Car, enfin, si vous ne l'aimiez pas, comment pouvez vous vous justifier de l'avoir prise ? Un foible destr, dites-vous, dont elle a profité.... A la vérité cela est possible : mais on me l'a bien mal peinte, ou, fien ne lui montrant qu'un mouvement qui n'est pas plus fait pour l'honorer, que pour la furprendre, vous en avez triomphé. selle s'est furieusement relachée en votre faveur, de sa fierté ordinaire. Nous connoissons, vous & moi, des gens de qui la conquête pouvoit la slatter autant que la vôtre, & qui n'ont pas à fi bos compte, obtenu ses bontés. Mais, entre nous, ne miexagénies vous pas, d'un

280 LETTRE XXXV. côté, le peu qu'elle vous a coûté; comme de l'autre, vous pourriez me l'affoiblir? & est-il bien vrai que vous en ayez été quitte pour aussi peu de soupirs & de diamans, qu'il vous plaît de vous en vanter? Quoique vous n'ayez pas osé me le dire bien ouvertement, je n'en ai pas moins, ainsi que c'étoit sans doute votre intention, que cela ne m'échappât point, cru voir dans votre lettre, que ce n'est qu'au très-tendrè sentiment que malgré toutes vos erreurs, vous conservez pour moi, que vous avez, & si promptement immolé Mlle.\*\*\*. Par les reproches que je vous sais, soit de l'avoir quittée, soit de la façon dont vous l'avez fait, il doit vous être aisé de décider quel est le gré que je puis vous sçavoir d'un si brillant sacrifice, & ce que j'en veux prendre sur mon compte. Si, avant que de vous embarquer dans cette affaire, vous m'eussiez consultée, il est indubitable que j'aurois tout tenté pour vous en détourner; &, sans vous en apporter de raisons qui me sussent, & même me pussent être personnelles, vous n'ignorez pas que j'avois à vous en donner qui auroient dû être pour vous du plus grand poids. Si, avant que de la quitter,

LETTRE XXXV. 281 vous eussiez cru me devoir la même déférence, je vous aurois conseillé, ou de ne la pas abandonner, ou de mettre dans votre rupture avec elle moins de scandale, & plus de bons procédés. Je. vous aurois même, d'autant plus prié de ne me pas facrifier cette victime, que j'étois plus sûre de ne vous en témoigner aucune reconnoissance. A l'égard, & des excuses que yous me faites de cette fragilité, & du pardon que vous desirez que je vous en accorde, tout ce que j'ai à vous répondre, c'est que, si vous trouvez dans le reste de vos amis autant d'indulgence pour ces petits tra-vers, que j'en ai moi-même; ou, vous renouerez avec Mile. \* \* \*; ou, après une inconstance aussi subite, & j'ose le dire, aussi peu ménagée que la vôtre, il vous paroît trop difficile de la ramener à vous, vous en chercherez qui n'aient pas les mêmes raisons de s'en plaindre. Quoi que vous en puissiez penser, je ne mérite, en vérité, pas que vous me croyiez sur cela plus sévere que tout autre!

## LETTRE XXXVL

I vous pouviez sçavoir, Monsieur,. à quel point, après ce qui vient de se passer, votre obstination à me vanter votre amour me choque, vous vous rendriez sans doute à la priere que Ma de Cercey a dû vous faire de mai part ... de ne m'en parler de votre vie. Encore une fois, tant pis pour vous, si vous-n'avez pas aimé Mademoiselle \*\*\*; c'étoit, dans la position où vous vous étiez mis, ce que vous aviez de mieux à faire. Je ne suis pas, & même à beaucoup près, en droit de vous reproches cette aventure; &, de plus, vous devezanjourd'hui, moins que jamais, yous flatter, & que je puisse me mettre dans le cas de prendre à vos actions l'intézet que vous paroissiez defirer que j'y prisse, & même que je retrouve l'intéret que je pouvois y prendre. Epar-gnez vous donc, croyez-moi, les justi-Acations, & les plaintes: vous ne vous devez pas plus les unes, que vous ne me devez les autres; & tout ce que vous perdeze dans cette circonstance.

EETPRE XXXVI. 284; maigré l'évaluation que vous en pouvez faire mentalement, se réduit à se peu de chose, que cela ne vaut pas là. peine d'en parier. Si, dans cette occafion, quelque chose peut, de votre part,.. me paroître un outrage, c'est que vous vous soyez cru fiziedispensablement. obligé de m'en faire un fi profond myftere. Moins je puis penser que ce soit les plaintes de l'amitié, que vous avez cramt d'entendre, plus je dois eroire que c'étoit aux reprochés de l'amour, que vous aviez intention d'échapper ; & vous ne devez pas être furpris que la présomption renfermée dans cetteidée, me bleffe au plus haut point. Maisje veux que ce soit avec aussi peu de sondement, que je vous accuse de vous. l'être faite, que c'auroit été légérement que vous l'auriez conçue, comment m'expliquerez vous cette crainte si marquée, que je ne fusse instruite de votre arrangement avec Mile. \*\*\* ? Car, enfin, ou vous avez eu peur que cette aventure n'affoiblit l'amour dans moncœur, fi vous m'en aviez déjà inspiré; ou, si cela vous restoit encore à saire, qu'elle ne l'empêchât d'y naître: & l'dans l'une ou l'autre de ces suppositions,. je suis, en droit de vous accuser de

284 LETTRE XXXVI.

beaucoup de vanité, ou de me plaindre d'une dissimulation qui ne pourroit jamais avoir pour principe qu'une assez noire perfidie. Il est donc très-sûr que, si, comme amant (graces à ma façon de penser sur l'amour, & peutêtre autant encore à l'opinion que j'ai conservée de vous, ) je ne trouve rien à vous reprocher, comme amie, il ne scauroit en être de même, puisque, sans que je vous inspirasse rien, vous n'en avez pas moins cherché à me rendre sensible; & que vous pouviez, à la rigueur, m'épargner cette préféren-ce. Il est vrai qu'au milieu de l'élégante confusion qui regne dans votre lettre, & qui n'est, sans doute, qu'une embûche de plus que vous me dressez en pasfant, simplement, pour n'en pas perdre l'habitude, vous prétendez que, quand même je vous aurois aimé, vous n'auriez pas, en prenant Mademoiselle\*\*\* dû m'en offenser davantage, à raison de la prodigieuse différence qu'il y a entre une passion sincere, vive, delicate, telle en un mot, que la passion que je vous inspire, pour en parler comme vous, & ce que vous avez senti pour elle. Je m'étois bien douté que, quand nous ierions-là, vous n'oublieriez pas de m'établir cette disLETTRE XXXVI. 285 tinction; car elle est véritablement d'une force entraînante! Si vous vous étiez souvenu, cependant, de ce qu'à propos de votre Madame de Vo... je vous ai dit autrefois de ma façon d'envisager ces choses-là, vous auriez moins cru que cela dût vous justifier auprès de moi, autant que vous semblez vous en être flatté. Ce n'est pas que, malgré les exemples fréquens que nous avons du contraire, je ne sois persuadée que ce qu'inspirent les filles de cet état, peut ne poins paffer toujours jusques au cœur; &, lorsque vous me jurerez que Mademoiselle\*\*\* n'a rien pris sur le vôtre . vous ne me direz rien qu'il me soit fort difficile de croire: mais, ce que vous ne me persuaderiez qu'avec une peine extrême, c'est qu'avec une véritable passion dans le cœur, il soit possible à un homme, même le voulût-il, de se livrer'à des distractions de ce genre. Je sçais qu'en général, vous avez sur cela une jurisprudence très différente de la nôtre; & que, pour excuser à nos yeux les écarts de votre imagination, vous avez soin de distinguer vos sens, de votre cœur, & de rejetter toujours sur l'erreur des uns, ce qui n'est que trop fouvent le crime de l'autre. Qu'une sem-

286 LESTTRE XXXVI. me, dominée par un sentiment imporieux qui ne lui laisse voir rien d'aussi, cruel que la perte de ce qu'elle aime, de peur, que de l'infidélité, l'on nepasse à l'inconstance, reçoive-cette excuse, ou semble, du moins, ne la pas rejetter, je n'en suis point surprise: mais, que dans une situation paisible. & qui ne sçauroit lui déguiser les objets, elle admette une proposition is absurde, c'est, en vérité! ce que je ne sçaurois concevoir. Ce qu'il me paroît que vous ne concevez guere davantage. c'est qu'en ne cessant de vous assurer d'une indifférence qui doit m'en laisser une entiere sur tout ce que vous pouvez faire en ce genre, je prenne fi sérieusement votre dermere fantaile : je sens même, malgré tout le spirituel entortillage dont yous vous enveloppez, que vous me trouvez un peu inconséquente; & que, de plus, vous triomphez d'avoir de quoi m'en accufer: car. assurément 1 Monsieur le duc, vous avez de moi cette idée. Si j'y étois moins intéressée, ce seroit un plaisir que je vous laisserois le plus volontiers du monde; mais il est un peu trop à mes dépens, pour que vous deviez trouver mauvais que je cherche à en altaner les

LETTRE XXXVI. 287 Sources. Ou je me trompe sort, ou j'ai placé plus haut la raison de cette sensibilité dont vous faites la matiere d'un problème: quant au reste, je vais, avec votre permission, le discuter.

Après m'être examinée avec toute la sévérité possible, de ce qui a pu m'échapper depuis que vous me parlez de votre amour, je n'ai trouvé que la condescendance que j'ai eue de vous répondre, qui ait pu vous faire penser que vous aviez fait sur mon cœur-une impression plus vive que je ne veux l'avouer. Ce n'est pas la premiere sois que je m'accuse d'imprudence à cet égard : non que je croie vous avoir jamais rien écrit dont votre amour-propre ait pu tirer le parti le plus léger, ni qui ait dû me faire accuser d'une coquetterie que, pour notre bonheur, & watre gloire, nous ne nous permettons que trop souvent. Sur cela, c'est à M. de Cercey à me justifier : il sçait non-seulement à quel point la lettre où vous m'instruisiez de vos sentimens, me surprit, & me déplut; mais que je ne voulois même pas y répondre. Il me pria. avec la derniere vivacité, de vous traiter moins rigoureusement: vaincue par ses instances, je vous écrivis: il vit ma

#### 288 LETTRE XXXVI.

lettre, & en b âma la sécheresse : je lui opposai votre réputation, qui sembloit me désendre d'avoir pour vous des égards qui pourroient vous paroître-une preuve sans replique, du plaisir secret que je sentirois à me voir l'objet de votre tendresse. Il me répondit que, vous, étant aust change que vous l'étiez; & moi, ayant trouvé bon de vivre avec vous, sur le ton de l'amitié, rien ne pouvoit me dispenser de vous traiter avec une douceur, que le reste de ma conduite dementiroit trop pour que je pusse jamais avoir à m'en repentir. Enfin, il me demanda pour vous, & comme si c'eût été pour lui-même, tous les ménagemens qui pourroient ne me pas commettre il ajouta que l'idée que je me faisois de vous, n'étoit pas juste; qu'il convenoit que dans le cas où je me trouvois, une semme, sans s'exposer, ne se dispensoit guere de garder le silence; mais que, sans compter que vous aviez trop d'usage du monde pour ignorer combien, quand on ne s'y conduit que par-des regles générales, on court risque de s'y égarer, vous me connoissiez trop pour que, fussiez-vous encore ce que vous aviez été, vous pussiez, d'une si legere complaisance, vous faire des sujets d'espèrer. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'enfin je le crus:

vous me prouvez que j'ai eu tort: tout ce qui me reste à faire, est de cesser de l'avoir, & de vous prier très-sérieusement de ne plus m'écrire sur un ton qu'à aucun égard, il ne me convient pas de vous soussir plus long-tems. J'aime à me slatter que vous voudrez bien en cela vous conformer à mes desirs; & nevous pas exposer, par une opiniâtreté qui, d'ailleurs, vous seroit sort inutile, à perdre une amie, par la seule raison que vous n'aurez pu parvenir à vous en saire une maîtresse.



## LETTRE XXXVII.

ESPRIT de prévention, quoi qu'il vous plaffe d'en dire, Monsieur, selt point ce qui regle mes jugemens: Et il me seroit plus sacile que vous ne pensez, de vous en convaincre; mais je fuis si lasse de parler toujours de la même chose, que pour éviter l'ennui des redites, je veux bien substituer au motif que j'avois tant de raison de vous attribuer, le motif que vous desirez si vivement que je vous attribue, c'est-à dire, que je crois avoir du bien moins à la crainte L'avoir offense l'amante, qu'à la peur que vous inspiroit la severité de l'amie, le profond mystere que vous avez cru devoir me faire de votre liaison avec Mademoiselle \*\*\* & que, dans ma derniere lettre, j'avois si différemment interprété. L'un n'est, peutêtre, pas tout-à fait aussi vraisemblable que l'autre; mais, pour me déterminer de la façon qui peut vous agréer le plus, il me suffit que tous deux soient possibles : à Dieu ne plaise que ce soit avec un ami tel que vous, que j'y regarde de si près! Vous voilà donc actuellement

LETTRE XXXVII. 29% blanc comme neige dans mon esprit. Ainsi jeme flatte que, délivré d'une aussi cruelle inquiétude que celle dont vous étiez agité, tout va reprendre en vous son cours naturel. Je serai, de plus, si vous voulez bien m'en croire, la femme de France au service de qui vous dormirez plus tranquillement, parce qu'il n'y en a peut-être pas, ou qui croie moins aux insomnies qu'on la flatte de procurer, ou qui en tienne si peu de compte. Mais, ne seroit-il pas possible qu'oubliant, de part & d'autre, les miseres qui nous occupent depuis trop long-tems, nous cessassions de nous écrire, ou que nous ne nous écrivissi ons que pour des choses qui en valussent la peine, & qui, respectivement, coûtassent moins à notre imagination, que ce qui a fait jusques ici l'objet des lettres que nous nous sommes adressées ? Comme, par exemple, pour ce que vous allez trouver ci-dessous.

L'Abbé... aussi galant homme que bon écrivain, & que vous avez quelquesois vu chez moi, m'a écrit hier » que » depuis long-tems il desire avec la der-» niere vivacité, l'académie Françoise; » qu'un de ceux qui la composent, est » sur le point de mourir; qu'il a lieu

2292 L ETT TRE XXXVII. m de croire ces Messieurs assez bien dis-» posés en sa faveur pour pouvoir se s flatter, lui, fur-tout, n'ayant rien » fait qui puisse rendre désagréable au » roi son élection, d'emporter cette » place si elle vient à vaquer. Que l'u-» nique chose qui, selon les apparen-» ces, pût s'opposer à ses desirs, seroit » qu'elle tentat un homme de qualité, -» qui joignit à l'éclat de la naiffance » cette réputation d'esprit, sur laquelle » l'académie ne se relâche jamais que -» le moins qu'elle peut, & qui est touw jours pour elle d'un plus grand prix » que les titres; que ce n'avoit donc été

» qu'avec beaucoup de chagrin, qu'il

» avoit appris que vous y pensiez;

» qu'eût-il, autant qu'il étoit sûr du » contraire, la certitude d'emporter wecette place fur vous, il se garderoit w bien assurément de vous la disputer; w que s'il eût eu le bonheur de vous » être plus connu, il auroit été lui mê-» me vous faire le sacrifice de ses pré-» tentions; mais, qu'il espéroit de mes » anciennes bontés pour lui, que je » voudrois bien que ce sur moi qui w vous apprisse que, si effectivement » l'académie vous tentoit, il attendroit w une autre occasion pour s'y présenE E T T R E XXXVH. 2933 ter, quoique son élection dépendit.

d'un certain concours de circons.

tances qu'il pourroit ne pas retrou
ver toujours auss favorables qu'en.

cet instant elles le paroissoient pour.

lui, & que vous sussiez toujours sur

de la vôtre «

Laissant les paroles de cette lettre, & ne m'attachant qu'au sens qu'elles. renferment, j'ai tout de suite vu que: ce n'étoit pas à l'abbé... à vous sacrisier ses prétentions, mais à vous, en cas qu'il fût vrai que vous en eussiez, à retirer les vôtres, par la raison trèssimple qu'à quelque point que vous sussiez fait par l'académie, il l'étoit, lui. beaucoup plus que vous; qu'à la vérité, vous passiez pour avoir de l'esprit; & que même vous aviez à cet égard fait vos preuves; mais que l'auteur de quelques petits vers galans, quelqu'agréablement tournés qu'ils fussent, descenditil de Charlemagne, n'étoit pas fait pour disputer une place dans cette compagnie, à un homme de lettres connu par des ouvrages aussi estimables qu'estimés: que vous ne le pouviez. du moins, sans. vous donner un fort grand ridicule; &,. comme je me suis plû à penser que vous n'imaginiez pas encore qu'il en fût de.

N - 32

cela comme du galon, j'ai, tout bien pesé, & même de ma pure autorité, écrit à l'abbé... que je ne croyois point du tout que vous eussiez pensé à l'académie; mais, que cela eût il été, je répondois qu'aimant les lettres, & honorant, par conséquent, ceux qui les cultivent, & avec autant de succès que lui, vous cessiez d'y penser, dès que vous pouviez lui croire le même desir; qu'il devoit, de ce moment, regarder la chose comme tout agréée; & sur ma parole, faire les démarches convenables, &c.

Si, dans tout autre tems, j'eusse pris cela sur moi, je n'aurois pas cru risquer beaucoup; mais je ne sçais, si étant ensemble aulli froidement que nous y sommes, je ne me suis pas un peu plus aventurée que je n'aurois du. Nous verrons pourtant, si après la grace que je vous fais de vouloir bien ne vous supposer que les louables intentions où, dans toutes les regles, je pouvois ne vous en croire que de tout-à-fait contraires, vous oserez m'en donner le démenti, & aller sur les brisées de l'abbé... Ah l je voudrois bien le voir! Adieu, Monsieur, je finis aussi élégamment que notre ami P... en vous priant de me faire la singuliere faveur de me croire votre, &c.

# LETTRE XXXVIII.

ALGRÉ toute l'audace que j'affectois dans ma derniere lettre, je suis charmée que, pour laisser l'abbé courir l'académie, vous n'ayez eu, Monfieur, aucun sacrifice à me faire; non que j'eusse aucune répugnance à on accepter de votre part, d'aussi léger, s'entend, que devoit vous l'être le sacrifice que je semblois vous prescrire; mais, parce que moins il vous coûte, moins j'ai à me reprocher de l'avoir exigé de vous. Vous avez dû me trouver bien hardie, sans doute, d'avoir, étant si mal avec vous à certains égards, ofé vous imposer des loix; c'est, pourtant, cela seul qui m'en a donné le courage. L'on ordonne à l'ami, avec bien moins de scrupule qu'à l'amant; l'un n'accorde jamais rien qu'avec l'espoir, & presque sous la condition d'en être récompense; l'autre se trouve payé de ce qu'il a pu faire, par le seul plaisir d'en avoir fait; & c'est à ce dernier titre seul que vous devez le peu de répugnance que je sens à vous devoir quelque cho:

N 4

396 LETTRE XXXVIII. se; & que je m'obstine à croire, quoi que vous en difiez, que ce n'est qu'à moi que vous immolez le desir que vous aviez d'ajouter à tous vos titres. & l'un des quarante de l'académie Françoise. Vous ne scavez, dites-vous, d'où l'abbl. avoit tiré cette belle nouvelle : ni moi non plus, je vous jure ! il faut cependant qu'elle ait couru, & beaucoup, pour lui avoir fait tant de peur. Vous verrez que c'aura été un de ces bruits de villequi s'élevent quelquefois, fans qu'on enscache plus la raison que l'on en connoît la source, & qu'il est fort égal à ceux qu'il regarde, de voir courir ou non. Ce bruit vous blesse, ce me femble, plus qu'il ne faudroit. Il vaut mieux, sans doute, (du moins vois-je: la chose comme cela) que dans ce moment-ci, vous n'ayez pas pensé à l'a-cadémie; mais il n'en sera pas moins vrai que vous pouviez y penfer, sans: vous donner un aussi grand ridicule que vous me paroissez le croire; & que,... seulement pour vous trouver sur ce que je voulois de plus facile composition, j'ai eu la malice de vous le faire craindre.

Je vais actuellement vous remercier des livres que vous m'avez envoyés, il y

LETTRE XXXVIII. 297 aquelques jours, quoique, malgré le brillant succès qu'ils ont, aucun ne m'ait amusé à un certain point. Ce n'est point, par la raison que j'y trouve peu d'esprit : c'est, au contraire, parce que j'yen trouve trop, ou pour mieux dire, une si forte envie d'en montrer, & si peu de naturel, qu'a-près les avoir lus, je me suis sentie plus fatiguée que satisfaite. Pour vous prouver que ce n'est point par humeur que j'en ai porté ce jugement; je vous envoie avec cette lettre, quelques phrases que j'en ai extraites, &, qu'avec toute la bonne volonté du monde, je n'ai jamais pu comprendre. Comme les. auteurs de ces ouvrages sont de votre connoissance, vous me ferez plaisir, lorsque vous les rencontrerez, de leurdemander ce qu'ils ont voulu dire; & , . pour peu qu'ils soient de bonne foi, je doute fort que vous ne les embarraffiez pas beaucoup. Ce qu'en attendant qu'ils s'expliquent, je crois pouvoir conclure de la façon d'écrire de ce temsci, c'est que les auteurs du siecle dernier n'avoient pas autant d'esprit que nous l'avons cru jusques à présent; ou que ceux d'aujourd'hui pourroient bien n'avoir pas tout à fait autant qu'ils ont l'air de s'en croire. Je puis, pres298 LETTRE XXXVIII. que toujours, en lisant ceux-ci, dire comme seu Madame Pernelle,

Je suis toute ébaubie, & je tombe des nues!

Si l'on entend tout de suite à Paris ces ouvrages là, il faut nécessairement que, depuis que je l'ai quitté, la pénétration s'y soit bien fortissée, ou que la mienne se soit fort affoiblie.

Je suis moins surprise que vous de la chûte précipitée de M... Cette piece, même malgré l'éclatante protection que vous lui accordiez, ne m'avoit jamais paru faite pour réussir. Vous pouvez vous rappeller que quand nous l'entendîmes ensemble, je n'en jugeai pas aussi favorablement que vous; & que ce n'est pas d'après son manque de succès que je pars pour la condamner. Je ne suis pas fâchée que, pour vous payer de l'avoir vantée comme un des chefs - d'œuvre du théatre, l'auteur veuille vous la dédier. Il ne manquera sûrement pas de dire dans son épitre, comme en effet, vous l'avez dit, que vous avez trouvé qu'il reunissoit à la grandeur de Corneille toute l'élégance de Radne; & il me semble, à vous parler naturellement, que vous ne feriez pas si

LETTRE XXXVIII. 299 mal pour votre gloire, de cacher au public combien aisément l'on vous paroît un grand homme; détournez-le donc, croyez-moi, de vous faire cette dédicace.

A l'égard de la permission que vous me demandez de venir vous justifier auprès de moi, si je vous la resuse, ce n'est pas que je ne pusse, sans aucun risque, vous l'accorder; mais, parce qu'il faudroit, pour que je consentisse à la recevoir, qu'il me sût aussi nécessaire de vous trouver innocent, qu'il vous l'est, en ce moment, de me le paroître; & c'est ce qui n'est point encore. S'il m'arrive de changer de sentiment sur cela, j'aurai l'honneur de vous en instruire; mais jusques à présent, je ne vois nulle apparence que vous deviez vous en flatter.



## AVIS AU LECTEUR

UOIQUE dans le manuscrit qui nous a été remis, rien ne nous prévienne qu'il y ait de lacune, tout ne nous en porte pas moins à croire qu'ici, quelques lettres ont été égarées; ou que, pour en supprimer, l'on a eu quelques raisons qui ne sont pas venues à notre connoissances Voici sur quoi nous fondons cette conjeczure: il va être question de bien des choses qui sont censées s'être passées quelques tems auparavant, & qui ont été discutées ! car Mme. la ducheffe en parle, non-seulement comme de choses qui ne sont pas nouvelles; mais, comme n'écrivant pas sur celæ pour la premiere fois ; d'ailleurs, le con des deux ou trois premieres lettres suffit. pour persuader qu'elles étoient précédées de quelques autres qui rouloient sur les mêmes fujets; & où Madame la duchesse ne se permettoit pas tant de gaieté.

Entre la lettre qu'on va lire, & les lettres qui la fuivent, il y en avoit quelquesunes, que, dans la crainte qu'elles ne plufsent pas au plus grand nombre des les-

AVIS AU LECTEUR. 301 murs, nous avons cru devoir supprimer. Si, en effet, il y en a qui aiment à suivre le cœur jusques dans ses plus légers mouvemens, il y en a davantage, peut-étre, à qui cette étude paroît peu nécessaire, & qu'on ne fait qu'impatienter, en les laissant trop long-tems sur la même situation. Que la nature soit, ou non confultée, peu leur importe, pourvu que, rapidement & sans aucun intermédiaire, on les faffe paffer d'un objet à un autre. On doit sentir aisement, que, soit que Madame la duchesse aime: Monsteur le duc, plus qu'elle ne veut le lui dire; foit, ce que nous ne pouvons croire, qu'elle ait pour lui toute l'indifférencedont elle se pare; elle ne sçauroit, aprèsune légéresé qui, de façon ou d'autre, ne pouvoit que la blesser, être ransnée que peuà peu au ton qu'elle avoit des lui. Or, dest de cette gradation qui, dans les lettres que nous supprimons, n'étoit marquée que par des nuances presqu'imperceptibles, que nous avons cru devoir faire grace au public. Nous n'en avons point, cependant, assez retranché pour qu'on ne s'apperçoivepas sans peine que, si dans la lettre qui suit, Madame la duchesse semble rire avec M. le duc, elle ne paroît pas avoir, autant qu'il le voudroit bien, oublié les torts qu'elle lui croit avec elle. Il est vrai, aussi, que dans

302 AVIS AU LECTEUR.

la lettre d'après, sa rancune semble, au moins fort adoucie. N'est-ce en elle que l'ennui de parler toujours de la même chose? Un sentiment qui, pour vouloir se caches aux yeux, peut n'en avoir intérieurement que plus de violence, ne seroit-il point la cause de cette variation dans son style è c'est sur quoi nous ne croyons pas qu'il nous convienne de prononcer, & ce que nous laissons à décider tant au lecteur qu'aux évênemens.



# LETTRE XXXIX.

E voyois aussi ce maudit Cercey; aller & venir, parler avec chaleur à Madame de L. V... Enfin elle se détermine, & passe chez moi! On me fait donc la proposition. Bon ! dis-je, quelle folie! à cinq mortelles lieues de Saint-Cloud! nous irons à la fête! Pour qui voulez-vous qu'on nous prenne? Mais, Madame, avec beaucoup de chevaux, & des relais autant qu'il en fandra, qu'importe? --- Mais la chaleur ?----Ah? pour cela, Madame, il ne fait pas chaud. --- Des chemins de traverse!---Detraverse, ou non, vous n'ignorez pas qu'ils sont les plus beaux du monde..- Il faudra aller un train enragé; & j'ai peur en carroffe, quand on va si vîte.---On n'ira point trop vite. On n'arrivera donc pas ? --- On arrivera .-- Oui! mais à quelle heure ?-- A tems. On partira donc dans l'instant ?-- Après diner .-- La belle partie de plaisir! Peut-être! Faire dix mortelles lieues pour faire une fottise! Allez y vous .--- Non Madame, avec votre permission, cela ne se fera pas

704 LETTRE XXXIX. que vous n'en soyez. Enfin, donc, je consens : j'oubliois de vous dire que pendant tout ce colloque, M. de Cercey étoit venu : aussi tôt que j'ai accordé ce qu'on demandoit, il part comme l'éclair. Mais Madame, dis je à Madame de L. V ... quand il fut sorti, est-ce de vous, ou de lui que vient cette fantaisse ? De moi! non, je vous jure; vous voyez bien que cela ne me ressemble point. A Dieu ne plaise que je sois assez folle pour avoir, de moi-même de pareilles idées! Celle là. par exemple, est d'une tête si jeune! -Eh bien! Madame, puisque cela est, pourquoi céder ?- Vous sçavez combien vivement il veut ce qu'il veut, & je ne lui ai jamais vu rien vouloir de cette force-là ..-Mais, c'est qu'en vérité! on n'est pas de cette mollesse.-- Que voulez vous? Le n'aime pas la dispute : il étoit, je ne sçais pourquoi, possede du desix que nous fissions cette course: il faut bien, dans la vie, avoir de ces complai/ances qui ne menent à rien : cela peut dispenser quelquefois de celles qui pourroient tirer à une plus grande conséquence. Je ne connois, Madame, me dira-til quelque jour, rien de moins complaisant que vous : Ah! Monsieur, lui répondrai je ; & Saint-Cloud ? Il sera bien embarrasse !--- Oh! sans dou-

LETTRE XXXIX. 105 te! Pour abréger, nous partons. M. de Cercey, d'un contentement merveilleux. & riant sous cape tout le long du che-min : on arrive. La premiere personne que j'apperçois au milieu de cette soule, eest vous; car vous êtes si long! fi long! qu'il est impossible, en vérité! de ne vous pas appercevoir où vous Etes. Je pensois, dans ce moment, sie peu à vous ; & quand j'y eusse pensé , je vous aurois encore si peu attendu là, que votre présence m'y auroit toujours causé de la surprise. Dans mon premier mouvement, j'en marque donc: Ah ! dis-je, c'est le duc de...!-- Eh, oui, Madame, me répond d'un air nonchalant , M. de Cercey , c'est lui ; pourquoi ne seroit-il pas iei ? Nous y sommes bien , nous. - Admirez ma bêtise !... Mais, qu'y vient-il faire è ajoutai-je tout de fuite: à cela, M. de Cercey ne me répond que par un fouris se malin, qu'il s'en fallut peu que je ne fusse tentée de le battre. Je devins rouge, comme se c'eût été moi qui vous eusse cherché. Je vois en même tems le piege où je me suis laissé prendre, & le bel arrangement que vous avez fait ensemble. Patience! M: le marquis, lui dis-je, vous me le paierez, soyez-en sûr; & 306 LETTRE XXXIX. il mele paierai, rien n'est plus certain. Me faire faire dix lieues, à moi, qui suis laplus paresseuse personne du monde, pour le seul plaiur de voir votre figure, est un tour, assurément, qu'on ne peut jamais pardonner! Pour vous ie n'ai rien à vous dire, quant à présent, du moins; il me paroît tout simple, dans les idées que vous avez sur moi, qu'ennuyé d'une absence, qu'à en juger par le parti qu'elle vous a forcé de prendre, vous avez dû trouver fort longue; croyant, quoique fort mal à propos, me devoir quelques petites excuses, vous ayez cherché les moyens de merevoir; mais il ne me le paroît pas tant que M. de Cercey se soit prêté si généreulement à votre fantailie : car, je me flatte que vous ne m'imaginez pas assez imbécille pour croire que le hasard seul lui ait fait naître ce defir si véhément, & en apparence, si peu motivé, d'aller à Saint-Cloud; & que le même hasard vous y ait sait trouver aussi, à point nommé. Mais sçavez-vous bien se que j'ai fait pour vous en punir? Vous le fçavez déjà, sans doute: n'im-porte, je veux jouir de la douceur de vous le raconter. Madame de L. V...

youloit à toute force vous prier à sou-

LETTRE XXXIX. 107 per; & j'ai eu, je vous l'avoue, d'autant plus de peine à l'en empêcher, que ce redoutable Cercey, qui nous avoit traînées malgré nous à Saint-Cloud, avoit déjà tout arrangé pour que votre satisfaction sut complette. Il étoit donc dit, & décidé que vous viendriez avec nous; que vos chevaux vous attendroient où nous vous avions trouve; & que les siens, & sa chaise vous y rameneroiene, le soir même, ou le lendemain; c'est ce que j'ignore; mais, enfin, vous deviez souper à C... & sûrement vous y aviez bien compté. Qu'arrive t-il ? C'est que, fans y fonger, Mme. de L. V.. me confie son projet. Point du tout, Madame, lui dis-je, je sçais qu'il a à Paris un souper tout arrangé, & que, si vous lui proposiez le vôtre, vous le mettriez dans le plus grand embarras du monde. --- Mais, me répondit-elle, ce n'est poins du tout là ce que m'a dit M. de Cercey ! puisqu'il faut même ne vous rien cacher, M. de \*\*\* n'a point doute qu'il ne soupat avec nous. Il étoit donc sur de nous rencontrerici: vous, & moi, pourtant, n'avions, ce me semble, nulle intention d'y venir; comment a t-il imaginé que nous y serions? Cette prescience de sa part me paroît bien singuliere! -- Mais,

208 BETTRE XXXIX.

ou, il y auroit bien, si l'on vouloit approfondir cela, à croire qu'il ne l'a pas eue. tout à-fait de lui même : quoi qu'il en soit, vous sentez bien que ce n'est pas à moi, à, entrer là dedans, & qu'il est impossible que. je ne fasse pas à M. de... une politesse qu'il. ne pourroit être que très blessé de ne pas recevoir de ma part. Mais, Madame, si je yous priois bien sérieusement de ne la lui pas faire, cette politesse, toute due qu'elle lui puisse être ? -- Ah! Madame , je vous assure que vous me ferez faire une, chose peu convenable, & dont, de plus,. M. de Cercey se fâchera. ... Cela se peut , Madame; mais, aimez-vous mieux me facher que lui ? Là dessus, elle ouvre sur. moi de grands yeux fort étonnés: Vous. me confondez! me dit-elle, je croyois M. de... fort de vos amis .-- Peut-être, effectivement, en est il; mais, que cela soit. ou non, je vous demande en grace qu'il. ne soupe pas ce soir avec nous: j'ai mes. raisons .-- Vous me les direz donc, Madame? Dans le fond, je n'en avois aucune envie; mais, pour me débarrasser d'elle, je lui réponds oui à tout hasard : dans. cet instant, vous vous rapprochez de nous; & vous, sur-tout, avec un air. de satisfaction qui m'annonçoit que vous. compuez que je n'en serois pas quitte.

LETTRE XXXIX. 309 pour le chagrin de vous avoir trouvé à Saint-Cloud; & cette certitude vous donnoit une gaieté charmante, qui, pour vous dire la vérité, m'a pensé plus d'une fois faire repentir du tour que je vous jouois. Malgré ce petit reproche que je ne pouvois m'empêcher de me faire, je jouissois intérieurement de tout le plaisir qu'on peut avoir, quand on fait manquer une conjuration dont on n'est pas, ou qui est faite contre nous; & ce plaisir, je vous en demande pardon, me sembloit me dédommager trèsamplement du malheur que j'effuierois de vous perdre quelques heures plutôt. Cependant, tout occupé que vous paroissiez l'être de moi, je vous voyois fort distrait par l'inquiétude que vous inspiroit l'entretien de Madame de L. V... & de votre complice; & j'aurois peine à vous exprimer toute la joie qui a passé dans mon ame, quand, à un 'seul regard du dernier, j'ai vu tomber tout votre enjouement. J'ai cru même voir une triffesse assez profonde en prendre la place, lorsque, malgré tout ce que vous attendiez du crédit de M. de Cercey, vous avez été obligé de prendre congé de nous, & de vous en retourner à Paris, sinon aussi triste que

310 LETTRE XXXIX. vous vouliez me le paroître, du moins fort attrapé; & de vous douter tout au moins, que c'étoit à moi seule que vous deviez cette cruelle mortification. Il faut, pourtant, quand j'y songe, être bien für des gens pour oser leur jouer de pareils tours! Je ne crois point. malgré cela; que je ne risquasse pas beaucoup à y revenir. N'est-il pas vrai que dans ce moment-ci, vous me voulez un mal affreux ? Mais, se peut-il qu'après une pareille dureté de ma part. yous m'aimiez encore! Si cela est, vous m'aimez bien plus que je ne pensois. De quoi vous avisez-vous, aussi, de me faire une noirceur? Pour vous confoler, a, cependant, cela est possible, d'une si atroce vengeance, je vous dirai naturellement que li vous m'eussiez paru moins aimable, j'aurois laissé Madame de L. V ..... suivre son projet; & que vous avez beaucoup moins dû au defir que j'avois de me venger de vous, qu'à la crainte que vous ne fissiez trop d'impression sur moi, l'opposition que j'y ai mile. Vous pouvez d'autant moins douter de ce que je vous dis, que je pourrois plus aisément vous le taire; & que je ne cede, en vous l'avouant, qu'à

la force de la vérité qui me l'arrache

LETTRE XXXIX. 311 malgré moi. Il faut vous rendre justice; en sçachant me montrer beaucoup d'amour, vous n'en avez pas moins sçu mettre dans vos actions & dans vos regards une circonspection dont je ne vous croyois pas capable, & dont il est vrai que, jusques à ce qu'il me plaise d'en penser autrement, je vous Içais tout le gré possible. A l'égard du sond de mes sentimens, quand ils seroient pour vous tels que vous avez l'air de le desirer, je suis dans cet instant si peu sure que vous m'aimiez encore, que je n'oserois pas vous le dire. Convenez qu'il y a des momens où ce qu'on aime paroît bien laid! J'attends avec autant d'impatience que d'inquiétude ce que vous me manderez de vos dispositions à mon égard : quant aux miennes, je ne vous laisse pas, ce me semble, de quoi en douter; je vous écris la premiere, & vous fais presque des excuses: je suis fort trompée si cela ne dit pas bien des choses. Soit que j'aie encore le bonheur de vous être chère. ou que, comme je le crains singulière-ment, je vous sois indifférente, je vous prie de me raccommoder avec M. de Cercey, qui daigne à peine me parler. Je crois aussi devoir yous apprendre que,

RI2 LETTRE XXXIX. n'ayant pu donner à Madame de L. V... aucune bonne raison de ce que j'avois fait, parce que j'ai voulu lui cacher la véritable, je passe actuellement dans son esprit pour la plus grande capricieuse qu'il y ait au monde. Voyez se l'on peut jamais être plus puni d'une croauté que je le suis de la mienne; aussi, me promets-je bien d'y prendre garde à l'avenir. Ah! Monsieur le duc, vous qui avez tant d'esprit! dites moin je vous prie, quand on se rappelle si fortement que l'on a vu quelqu'un, qu'on croit le voir encore, tout absent qu'il est, qu'on se souvient avec plaisir de tout ce qu'on lui a entendu dire, & qu'on se reproche les rigueurs dont on s'est eru obligé de l'accabler, quel signe est-ce.}



# LESTOTOR E XL.

70.76.3 CT. 150 O u s:m'avez beaucoup tranquillisée, en m'assurant que si le tour que je vous ai joué, vous a causé une peine mortelle, il ne vous airieniôsé de votre tendresses moi Quoi que vous puissidz en penseng je n'étois pas fur cela fans une sorte d'inquiétude. Il se pouvoit bien qu'elle ne fût pas aussi forte que ne veus llas dit sumoias, comme mois le croyet, dans le dell'ent de me inoquer de; vous, ique pour vous confolenium peu de la noinceur que le venoiside ovous faires; mais j'en avois pourtaint. Je vous conseille même de ne lampasarédyire à arien, parve qu'en ce cas , icoavec plus descriton ; peutêtre, jensferoisiautant de cerie peine montelle que vous mes aprimez avec tanp d'emphate;; & qu'au lieu de n'en'rien rabattre, ainsi que je veux bien le faire ; je ne la prendrai plus que pour le plus léger mouvement de chagtini qu'on puille reffentir : encore , l'attribuerai-je plus à la venité compromise & blessée, qu'au motif que vous auriez tant d'into-Tome VII, Part, II,

LETTRE XL rêt que je lui donnasse. Restons donc comme nous fontains, croyen-moi, & ne me laissez même pas trop réflechir fur ce que je vous propose soluis il y a à gagner pour vous, moins, si vous ne ma preniez pas au vol., jewoudzois tenir le marché. Si vous faires sagement de na pas croire de vous même, que je fusio inquiete de vos sentimens; lossepie je vous dis que je le fais, mous avez tont de ne me croire pas, puisque cela devient une affaire, moins d'amour propre que de confiance. Ja conviens que le ton dont je vous en ai affiné, pouvois bien n'être pas de tans, de con le plus propre à vous le pprsuader; mais qui scait, si sous un air de plaisanterie, je ne cherche pas à cacher les vénitables mouvemens de mon cour à le nignore point que nous sures tonjours à me reprochernee mandie fouper dont je n'ai pas noule que vensduffienques à la fagon dont vous avez été affethé de vette Gruauté inattendue, il: y & toute apparence que vous me la reprocherez longtems encare, à moinsique, comme cela est très possible, je nervous en fasse perdre le souvenir par quelque acurelle cruauté qui passe de beaucoup la premiere. Ce n'est pas que je ne vous trouve fort aimable; mais, déterminément, je no yeux point aimer : vous auriez peine Acobesvoir à quel point je tiens à mes résolutions; occombien, en particulier, le grois avoir de raifons de ne jamais varier sur celle-là. Il est vrai que vous êtes le premier pour qui j'aie en besoin sie m'en faire une d'être indifférente : avec tous ceux qui, avant vous, m'ont parlé comme vous faites, je la trouvois toujours toute formée; mais, moins je me diffimule l'avantage que je vous donne sur eux, moins vous devez en concevoir d'espérance. En esset, toute la préférence que vous me verrez vous ndonnes fur vos concurrens présens, & à venir, se réduita à rebuter votre amour avec plus de douceur, & d'égards que je n'en ai eus, ou n'en aurai pour le leur. Je sens bien que ce mest pas affer pour yous; mais cela n'empêche pas que ce n'en soit, peut être, beaucoup trob pourmoi. M. de Cercey qui, enfin, s'est déterminé à me bouder moins, semble ne s'être fait cet effort que pour se conserver le droit de me parler de vous. Vous le mettez, quand j'y fonge, dans un affez plaisant embarras : il est contre ses principes de me prier de n'être pas insensible à votre tendresse; la sienne pour moi ne lui permet même pas de se dissimuler combienum pareil attachement me coûteroit & de gloire & de bonhouns, mais stdut matchinalement; Ion amitié voudroit vous voir heureux & ce defir qu'il ne raisonne pas , le rend sur votre chapitre & le mien, d'une inconféquence d'autant plus riable, qu'al ne s'en doute point du xout. Le parti au'il a pris, eledone de me persuader, autant qu'il le peut, la vérité de vos sensimens, & de laisser à mon cœure toute liberté, soit sur la récompense, soit sur la continuité des rigueurs. C'esto jusques à présent, tous ce qu'il a pu imaginet moun accordence femble fav morale i de ce qu'il crode nous devoir atous deuxe anais, à quelque point qu'il tâche de ne pas sortir de ce plan, la chalein dont il stie parle de vous y ne décete que trop ; sombienticorion and sions, l'empoutez due co qu'ils ctoit s'être preferit séch'és coute donc mear que faire? Iraijen en voulant lui imposer silence; me mettre encore une querelle fur les bras ; mois ànqui ils n'a recommence à parler que d'hier delecl'ai , cependant, se matin , beaucoup embarralle hui même: Il me disoit, & pour la centieme sois au moins, que rien n'étoit ni plus 'tendre, . 0

ni plus fincere que votre amour pour moi. Eh bien! marquis, lui ai-je dit, je me suppose aussi convaincue que vousmême de sa sincérités après? Après / m'at-il répondu tout stupéfait, ma foi! meil pe n'en sçais rien ! mais c'est qu'il me semble: que quand on est austi perfuade que vous de+ voz l'être, d'être aime veritablement (que yous devez l'être l cela est admirable) le on a pour les gens qui nous inspirent cetteconfrance, d'autres procédés que ceux que pous avez avec M. de .. - Mais, vous ne medites que des mots; & vous devriez le-Entir vous même: moi, je vous demande conseil : que croyez-vous qui me convienne mieux, ou d'aimer M. de... comme vous sçavez qu'il voudroit l'être, oude continuer de vivre ainsi que j'ai fait: jusques à présent à Songez que c'est votre. probité que j'interroge: s'il s'agissoit d'un. autre que de M. de... que croyez-vous que je dusse saire, & que me conseilleriez-vous ? Ma foi, Madame, m'a-t-il.repondu fort en colere, je vous dirois d'en-. voyer l'amour à tous les diables, & lesamans avec. Vous quitter aussi brusquement que je fais, est, ce me semble, vous dire assez, combien son conseil m'a paru bon à fuivre.



## LETTRE XLI.

Vous avez a vivement grondé ce pauvre Cercey de m'avoir donné le conseil que j'ai, à peu de chose près, suivi dans ma derniere lettre, qu'il est venu. & de fort mauvaile humeur, le plaindre à moi des tracafferies que je lui faifois avec vous. Comme il m'en voulois d'ailleurs, & que malgré toute sa colere, il n'avoit pas ofé me dire à que point ma conduite lui avoit déplû, je vous laisse à penser s'il a manqué une fr belle occasion de satisfaire le ressentiment qu'in petto il confervoit contre moi. Je me suis justifiée comme j'ai pu; plus aux dépens de l'amour, qu'aux vôtres; ce n'est pas que, dans le sond je pense mieux de vous que de lui ; mais , avec un liomme aussi emporté que celui là, & qui, de plus, me croyoit avec vous tous les torts imaginables, j'ai eru que ce que j'avois de mieux à faire, ésoit de vous ménager; sauf à prendre ma revanche fur vous, de la violence que je viens d'être obligée de m'imposer. Je n'ai pourtant été, ni aussi douce

LETTRE XII. qu'il l'auroit voulu, ni même, autant qu'à la modération dont j'ai reçu ses reproches, il s'en étoit flatté; &, dans la fureur qu'il a conque de voir les espérances trompées, il m'a quittée brusquement, en me difant, ce me semble, à demi bas, beaucoup d'injures. Mais, persuadée qu'il lui seroit impossible de ne point revenir bientôt sur ses pas, son départ ne m'a pas plus inquiétée que p'avoit feit sa colere. Une demi-heure sprès, il estrentré; & ç'a été, comme je m'en doutois bien, pour me reparler de vous, & avec la dernière vivacité. Vous aven tons deux beau dire : l'antout me fait une peur horrible; &, si vous vouliez ôtre de bonne foi, vous conviendriez que jon'ai pastort de le craindre tant. Vainement, vous me direz que me juser qu'on m'aime, est me jurer qu'on m'aimera toujours: cela a été dit à mille autres que moi; & qu'on n'en a pas pour cela plus long tems aimées. Ce n'est pas, au moint, que je veuille yous reprocher de m'avoir dit quelque chose de frusé : il y a felong tems que l'on aime! Se ce fentiment a remplitant des cours, de exercé sant de plus mes, que je serois plus furprise qu'il produits, que que non velte, que

LETTRE XLA je ne le fuis de le voir force de le répé? ter sans cesse. Aussi, crois - je qu'un amant doit toujours beaucoup, plus for succès à ce penchant secret qui nois entraîne vers lui colouvent avant qu'il sit parlé, & même avant qu'on scache s'il aura quelque chose à mous dires, qu'il la façon dont il nous exprime fon amour. quelqu'élégante, & quelque vive qu'elle puisse être. Il est, au reste, très posfible que quand vous m'avezi écrit la belle phrase que je discute ici, vous ayez penfé ce qu'elle renferme : ce n'est pas dans les commencemens d'une palsion, que l'on présume qu'elle peut avoir un terme : & de plus; vous sçavez que, malgré un écart affez singulier dans un amanta je veux bjen vous croire fincere. Javeux bien.li zomme celaij:pourtant: mais, que cela foit ou non, je n'en suis pas moins convaincue que l'amour ne dure pas toujours; &, loriqu'il arrive qu'on me cite des exemples contre mon sentiment, je m'y obstine encore davantage, par la raison seule que ce soit des exemples. Au furplus, quand je penterois différemment sur cela, il s'en faudroit de beaucoup encore que cette pass sion eut perdu à mes yeux tout ce qui me la rend si redoutable, cap enfin ( 85

LETTRE XLL PRE vous ne l'ignorez point, quoique vous ne me le dissez pas, ) l'inconstance n'est pas le seul malheur qu'en nous y livrant, nous ayons à craindre. Ne pensez point, lorsque je vous dis cela, que je tire, de la facon dont vous avez vécu dans le monde, des préjugés contre vous. Si, dans toute votre liste que je sçais trèsbien, j'eusse trouvé seulement une femme qui, par sa façon de penser, méritât de fixer un honnête homme, & que vous ne vous y sussiez pas attaché; il est sûr que j'en aurois reçu une impression qui vous auroit été très-défavorable, & que vous auriez vainement tâché. d'affoiblir: mais, loin que les femmesqui, jusques-à-présent, vous ont occupé, fussent dignes de vous arrêter plus long tems qu'elles n'ont fait, il n'y ena pas une que, sans vous donner le plus, grand des ridicules, your enfliez pu simer sérieusement. Croiriez-vous bien que, si je consentois à vous voir pour moi, ce que vous paroissez avoir tant d'envie d'être, j'aimerois infiniment mieux la dissipation où vous avez vécu, que fi vous aviez été susceptible de ce goût un peu durable que, faute de connoître mieux, on décore aujourd'hui du nom d'amour. Les raisons que j'aurois.

LETTRE XLL pour justifier une idée qui peut vous paroître bizarre, c'est que, quoiqu'il s'en faille beaucoup, selon moi, que les premiers mouvemens d'un cœur foient toujours la premiere passion, il me sussit que le comraire puisse être vrai, pour que je craignisse que ce que j'inspirerois à un homme qui auroit en déjà de quoi fe croire vivement touché, ne fût moins un fentiment qu'une réminiscence; & que cette crainte, fondée ou non, m'empecheroit d'êtrejamais parfaitement heureufe. Je n'infere donc point, de ce que vous n'avez pas encore aimé, que vous en foyez plus incapable de connoître Famour. Hélas l que ceux qui, mais bien plus strictement que vous, font dans le même cas, seroient heureux, si seur infensibilité passée pouvoit leur être un garant afforé de leur insensibilité suture! Dans le fond', cependant ( passez-moi, je vous prie, cette reflexion) n'eft-il pas un peu extraordinaire que vous puilfiez compter tant de femmes qui font honneur à votre goût; & que vous n'en puissiez pas nommer une qui en fasse à votre cœur ? Il faut, pour que cela soit, que le hasard vous ait constamment bien mal servi! Je suis quelquesois tentée de croire que ce pourroit bien nêtre pas

LETTRE XIII Llui qu'il faudroit s'en premire; & je ne sçais pourques quand il m'arrive de le penfer, je trouve mille raitons de me fortifier dans ce festiment, & pas une de le pendre. Mais, adiou, Montieus le duc, quand je me mets à vous écrire, je crois toujours que vons, ôc moi, en ferons quittes pour quattes lignes; & je ne feaurois concevoir comment it fe fait que jene finis pas s: Accufons-entous deux l'oilireté dela campagne, qui est canfe, & de ce que je vous écris si long-teme, & peut être même de ce que in vous écris. Pout ce qui me relle à: vous dire, c'est que vous avez affer plu: à Madame de L. V. pour qu'elle defire fort de vous connoître plus particuliés rement. Vous ferez donc très bien à tous égards, d'aller la voir à son retour : c'est une attention que les politesses qu'elles vous a faites, & le service qu'elle vouloit vous rendre, exigent de vous.. On ne sçauroit, d'ailleurs, être plus aimable qu'elle l'est, & joindre à plus de candeur dans l'ame, plus de naturel dans l'esprit; elle n'en a pas moins. ce dernier très-cultivé; mais, si soimême on ne l'a pas, on a bien de la peineà s'appercevoir de ce qu'elle sçait, tant: elle se soucie peu qu'on le sçache. Ne-O 6.

324 LETT:REXLL

venez, pourtant, point la voir ici; ce n'est point elle qui ne le trouveroit pas bon; mais moi, qui comme vous le scavez, le trouverois mauvais; le vous le défends donc en core, vous y invita-t-elle. Voyez ce que c'est que de m'avoir pardonné si aisément! vous n'y avez rien ensendu; il falloit me faire languir; vous le deviez du moins; car non-leulement je le méritois, mais c'est qu'il est de toute certitude que je n'en suis que plus encouragée à vous jouer de mauvais tours : vous yerrez ! encore une cruauté ! oh !' cela devient trop fort aussi ! Je finis donc, pour que celle qui vient de m'échapper, soit la derniere qui m'échappe ; du jour , s'entend.

ne formation of the company of the c

## LETTRE XLII.

OMME on ne sçait ce qui peutarriver, je me hâte d'user de tous les droits de l'indifférence : quand mêmej'en abuserois, il me semble qu'il n'y auroit pas encore si grand mal; vous me l'erendrez, peut être, si bien un jour! Cela posé, l'aurai donc l'honneur de vous dire que, toute éloignée que je fuis de vous accorder des graces; & même ayant formé depuis long tems la résolution de vous traiter toujours à toute rigueur, je n'en exige pas moins de vous um nouveau service; que ce ne sera pas, fans doute, le dernier que je vous ordonnerai de me rendre; & que, malgré cela, je ne vous en conseille pas plus de compter sur une certaine reconnoissance de ma part. Je dis certaine exprès; car, si vous ne vouliez de moi que de l'amitié, & même une amitié d'une espece assez particuliere, il s'en faudroit beaucoup que vous me trouvassiez aussi ingrate que vos prétentions sur moi, me forcent de l'être. D'une espece assez particuliere! est-ce donc que

326 LETTRE XLII. jereve, de parler ainsi à un homme qui me dit qu'il m'aime, qui veut à toute force que je le croie, & qui ne manquera surement pas d'en concevoir les plus hautes espérances ? Ah! qu'en effet. c'est bien là le jargon d'une semme qui sent qu'elle aime plus qu'elle ne vous. droit; & qui se refuse encore au plaisir, d'avouer sa défaite! Eh bien len vérité !; Monsieur le due , il n'y a pas un mot de tout cela. Je suis d'une franchise que vous auriez peine à imaginer; & tant que je n'en serai pas à vous dire bien en face, je vous aime, vous ferez le plus sagement du monde, de ne pas vous fatter que cela soit. Je me désends du sentiment, parce que toutes fortes de raisons m'en interdisent l'usage : mais ouje me connois mal, ou, fijamais vous parvenez à m'en inspirer, vous me versez y céder avec autant de franchise, que je l'aurai combattu avec opiniatrete. Ah! Madame, vous dites vous peut-être, en lifant cela ; votre vertu a bien de l'air d'une poule mouilles! Point du tout, je vous le jure, Montieur, le duc : encore une fois , si je vous zimois, ce ne seroit pas comme cela que je vous drois vous l'apprendre, & même que je le pourrois.

Dès que l'on eime, hélas ! on ne rit plus.

Voilà, ce me semble, un vers: de vous dire s'il est de moi, ou si c'est à ma mémoire que j'en ai l'obligation, c'est ce que je ne serois pas bien facilement : qu'il en soit ce qui pourra, il me paroît qu'il a raison; mais venons, & tout au plus vite, à ce que j'ai à vous demander.

Le marquis de G... homme de qualité, comme vous le voyez bien, à fon nom, qui n'est point du tout un masque, mon parent très proche, & de plus mon ami, a dans les mousquetaires un fils à qui il voudroit faire avoir un régiment, ou un guidon. Il a, lui, fervi long-tems, & avec beaucoup de distinction : mais des propos affez peu mesurés qu'il tint fur une injustice qu'on vouloit lui faire; & un peu trop de vivacité du ministre à lui, & de lui au ministre, se misent, comme de raison, fort mal en sour. Ce ministre étoit, malheureusement, un de ces petits esprits qui mettent en hauteur ce qui leur manque en dignité; & de ces méchantes ames qui attachent beaucoup de gloire à être irréconciliables. Le marquis de G... qui le connoissoit, comprit que, tant que l'ensomi qu'il venoit de le faire feroir es

328 LETTRE XLH. place, le service ne seroit pour luis qu'une source intarissable de désagrémens & de chagrins. Ne voulant attendre ni la retraite, ni la mort de ce ministre, il quitta dans les premiers momens de son dépit; & eut d'autant plusde tort que, fort peu de tems après, sonennemi fut déplacé: mais la faute étoitfaite; &, par malheur, elle étoit irréparable. Il a donc, depuis ce tems-là, pris le parti de vivre sans emploi , consolé de cela, tant par sa réputation quiest fort bonne, que par sa fortune quiest très grande. Son fils, comme je vous l'ai dit, est mousquetaire, & l'est depuis quatre ans , promet beaucoup, & est, au reste, de la figure du monde la plus intéressante & la plus noble. Co dernier article ne fait pas qu'on mérite un régiment; mais il est fort possible

puis quatre ans, promet beaucoup, & est, au reste, de la figure du monde la plus intéressante & la plus noble. Ce dernier article ne fait pas qu'on mérite un régiment; mais il est fort possible qu'à oe seul titre, on en ait obtenu plus d'un. Pour nous, ce n'est pas sur cet avantage que nous nous sondons pous avoir le nôtre: encore une sois nous avons un beau nom, bien du desir d'enaugmenter l'éclat, une grande sortune, une bonne réputation; & c'est tout cela que je vous charge de représenter au ministre. Quoique vous ne vous, vantiez point d'être bien avec lui, je n'en

LETTRE XLIE ignore pas davantage que vous y êtes infiniment mieux que beaucoup de gens qui ne cessent de s'en targuer; & qu'il a pour vous tous les égards possibles; & c'est précisément par cette raison que je velix que vous lui demandlez pout le comte de G... un régiment ou sin guidon, fi le premier de ces deux objets vous paroît, quant à présent, trop difficile à obtenir. Vous serez peut être Surpris que je vous charge d'une chose que, soit par moi même, foit par M.le prince de. ?, je pourrois fi ailément faire: mais, pour ne vouloir en cette occasion. ni de lui, ni de moi, voici quelles sont mes raisons. J'en ai quelques-unes de foupçonner le prince d'avoir pour moi plus de goût que je ne voudrois; & je suis fûre de la part du ministre, de ce dont je ne puis encore que soupçonner le prince. Je ne crois point, par conséquent, qu'il me convienne d'avoir à aucun des deux la plus légere obligation; &, de tous ceux que je puis accuser de me vouloir un certain bien, vous êtes le feul vis-à-vis de qui la reconnoissance ne me pese pas. Méritez une préférence, ce me semble, assez flatteuse pour vous, en travaillant, le plutôt qu'il vous sera possible, à ce que je desire. Je ne vous

LETTRE XLIL fait pas l'affront de vous recommander de joindre de la chaleur à la diligence : je ne sçais pas dire à mes amis des choses désobligeantes. Sur tout, cachez bien au prince & au ministre l'intérêt que je prends à cette affaire. La derniere fois que j'ai vu le dernier, je l'ai renvoyé très-mécontent de la façon un peu trop défintéressée dont j'avois pris ce qu'il m'avoit fait l'honneur de me dire; & l'autre ne croit pas avoir plus de sujet d'être content de moi, à cause de mon obstination à resuser qu'il travaillat à me faire avoir une place à la cour. J'ai eu beau rejetter sur le peu de goût que j'ai pour y vivre, sur ma paresse, qui me rendroit trop onéreux les devoirs de cette même place, enfin, fur mon peu d'ambition, mon opiniatreté à n'en vouloir pas; quoique je lui disse exactement vrai, il s'est obsticé à croire que je n'avois, pour refuler ce qu'il m'offroit, d'autre motif que ma régugnaoca à lin devoir quelque chose : & en effet, in ne veux pas, quoiqu'il lui plaise d'en penser, qu'il s'emplaie pour rien qui me regarde, pas même pour mon parent. l'ai toujours cru que nous ne pouvions trop éviter de devoir aux gens qui ont des prétentions sur nous à & vous êtes,

LETTRE MLIK je le répete, le seul en faveur de qui je me fois écartée de cette regle. Je ne sçais ce que vous en penserez; mais, à votre place, un si grand relâchement dans les maximes de ce que j'aimerois, me donneroit de terribles espérances ! Je vais encore vous dire une chose que je vous conseille de croire, parce qu'elle est fort vraie; c'est que, fi je ne sens pas votre absence tout-à-fait auffi douloureusement que vous paroissez sentir la mienne, elle ne m'est pourtant pas aussi indifférente que vous le pensez. L'amour, fauf respect, est bien ridicule ! on diroit. à le voir agir, qu'il ne sçauroit se garantir de la présomption, sans se chercher un dédommagement dans l'injustice : au surplus, ce sont ses affaires! Adieu. Ce vilain comte de Ger... qui étoit allé pendant quelques jours ennuyer ailleurs, nous est revenu; & j'en suis d'une humeur effroyable. Si vous connoissez quelque chose qui chasse d'une maison les importuns, & qui fasse en même tems devenir raisonnables ceux à qui il ne manque que cela pour y être vus de bon œil, enseignez-le-moi : je vous promets de m'en servir pour vous, & contre lui. Il me semble que, pour une inhumaine, je vous dis de petites choses

affez tendres; mais, moins je me les déguife, moins je crois que vous deviez yous y fier: voyez pourtant: car il est

si possible que je m'y trompe! Comme depuis la scene que m'avoit fait M. de Cercey, il m'avoit parlé le plus amicalement du monde, je me croyois raccommodée avec lui; mais je commence à craindre que cette paix qui me paroissoit si sincere, ne soit de la part qu'une paix plâtrée : il ne me dit point qu'il me boude ; mais je n'en sens pas moins qu'il le fait. Je l'ai même surpris ce matin, qui me regardoit d'un œil fort noir: Ai-je tort? marquis, lui ai-je dit en le fixant : Eh! morbleu! Madame! il m'a quitté tout de suite. & avec une humeur qui me semble durer encore. Je vous prie donc de lui cacher, au moins, la moitié des barbaries dont ie me propose de vous accabler. Qui, Madame tout à-l'heure : C'est à Madame de L. V. ... qui m'attend pour la promenade que je parle. En vérité ! tout àl'heure! Monsieur de Cercey-, pour calmer son impatience, dites lui, je vous prie, que c'est à M. le duc de . . . que j'écis ; & , comme elle a bien de l'esprit, elle concerratous de suite que ce n'est pas à lui que je puis p'ecrire que quatre mots. Oh ça! MonLETTRE XLIII. 333 fieur le duc, vous le voyez bien, je niy mets pas de malice, on m'attend.

## LETTRE XLIIL

Ar dû trop vous accoutumer à ne me pas voir de votre avis, pour que vous deviez être étonné de ce que, dans l'occurrence présente, je ne pense pas comme vous. Vous auriez voulu que nous eussians eu-le régiments moi de fuis contente du guidon. Lignose fi. comme vous le prétendez, en tourmensant M. desciplus que yous n'avez fait, vous, l'auriez amené à ce qui pareiffoit flatter le plus le petit comte : mais vous me permettrez d'en douter, puisque, malgré toute son amitié pour vous, c'est tout ce que vous avez pu en obtenir. En supposant, cependant, que vous ne vous trompassiez point sur cela, je n'en approuverois pas davantage que vos follicitations pour mon petit parent, eufsens en toute la chaleur que vous mo semblez vous reprochezude n'y avoir pas mise. Je juge, à la façon dont le ministre vous a parlé, qu'il a des engagemens; & que, s'il ne demanderoit pas

134 LETTRE XLIIL mieux que de n'en avoir point, il n'en a pas de moins fortes raisous d'este fidelle à ceux qu'il a pu prendre. Vous lui deviez de les respecter : & je suis bien sûre aussi, que si vous êtes fâché de ne l'avoir pas fait, co n'est que par · l'intérêt que je prenois à la chose. Je se scais si vous le remarquez; mais je m'accoutume fingulièrement à vous dire des fleurettes ... Allons, allons, ma veriu, ne faites point tant de bruit pour si pen de chose: une galanterie n'est pas un sensiment; & je vous réponds bien que, quelqu'envie qu'il pût en avoir, Monsieur le duc lai-même, no s'y méprend pas plus que moi. Je vous disois donc, ou pour parler plus juste, je voulois vous dite, ou que mon coulin voudra rester dans la gendarmerie, ou que le régiment continuera à le tenter : dans le premier de ces cas, il n'a qu'à alter fon chemin; dans l'autre, il n'attendra pas longtems pour être placée suivant ses desirs. Quand les circonstances seules rendent les choses difficiles, il me paroît qu'il y a plus de sagesse à en attendre paisiblement de plus favorables, qu'à chercher à l'emporter sur celles qui nous barrent, sur-tout lorsque l'on est sur que la bonne volonté de l'homme de

LETTRE XLIIL 335 qui la chose dépend, ne rendra pas l'attente bien longue. Vous me faites, je erois, trop d'honneur, lorsque vous pensez que, non-seusement j'aurois obrenu le guidon encore plus ailément que vous, mais que j'aurois eu le régimenté l'ai beaucoup de quoi douter de cela; mais, ce qui est certain, c'est que j'aime mieux avoir manqué l'un, que de le lui avoir demandé; & que ce soit plutôt vous que moi qui ayez à le remercier de l'autre. Cette façon de penser de mapast me semble répondre suffisamment la question que vous me faites. Historit, en esfet, si simple que je craisgnisse moins que je ne fais, d'avoir obligation à un homme avec qui j'ai beaucoup vécu, que vous avez dû inférer de cette même répugnance, qu'il a dû, lui, me donner de fortes raisons de l'avoir. Non encore une fois, ce n'est pas sue des propos qui, dans sa bouche, prouvent d'autant moins qu'ils y sont pour plus de semmes, que je lui ai eru pour moi, si-non un sentiment, du moins le desir de me persuader que je lui en inspirois un fort vif. Je ne suis pas affez sensible au plaisir de plaire, pour me flatter à aussi bon marché que beaucoup d'autres, que je plais. C'est donc sur une

L

336 LETTRE XLIIL déclaration dans toutes les formes , réitérée autant qu'il l'a pu, &, da plus, appuyée de tous les soins qui les suivent, quelque mal reques qu'elles puifsent être, que je l'accuse d'avoir été. amoureux de moi, ou,, si vous l'aimez mieux, d'avoir cherché à me le paroître. J'ai, à la vérité, cru si aisément que votis maimiez, que vous pourciez de: même, en conclure que j'ai naturelle-s ment peu de peine à me flatter que je fais de tendres impressions, mais, si vous. vous le rappellez, ce n'a pas été à llopinioni que je puis avoir da moi-mê, me , quantià da beauté, & beaucoup: moins encore à la façon dont je penfois de yous; mais au peu d'encouragement, que je dois donner au simple destr que vous avez dû ma promptitude à le croire; & encore! comme quoi l'ai-je crust & quelles inites a eu cette forte de per-i suasion? Que si, malgré de que je vous, ai dit autrefois fur cela, vous l'avezi intérieurement attribuée à des dispositions de ma part, plus favorables pour vous que pour ceux qui, m'ont tenu, & peuvent me, tenir jencore la même langage, vous yous êtes trompés car s soit dit sans compliment, si yous êtes, de tous celui à qui je me trouve le plushonorée

LETTRE XLIII. honorée de plaire, vous êtes en même tems celui à qui je voudrois le moins avoir plû: si vous ne trouvez point la raison de cette contradiction, vous n'avez qu'à la chercher. Mais, moins encore pour revenir au ministre, que pour ne pas risquer de vous dire plus de duretés que je ne voudrois, je ne crois point avoir besoin de vous recommander, sur ce que je viens de vous confier, le plus profond silence. Soit qu'abusé par ma douceur, ou par sa présomption, il ait cru ne devoir pas douter qu'il ne me rendît sensible; soit que, sans aucune sorte de réflexion en sa faveur, ou contre moi, il n'ait été conduit que par cette vanité qui vous est à tous si naturelle, je l'ai vu si honteux de ne m'avoir pas soumise, qu'il me pardonneroit, peut-être, moins encore d'avoir ébruité ses desseins, que de ne les avoir pas approuvés: &, en ne parlant pas de sa place qui, en effet, ne m'est à moi d'aucure considération, il mérite par lui-même tant d'égards. que je ne voudrois jamais lui causer une mortification si sensible. Je sçais qu'il est bien cruel de se voir forcé de taire les malheurs d'un concurrent; mais; sans compter que ce concurrent est vo-Tome VII, Part, II.

938 LETTRE XLIIL tre ami, vous êtes si peu sûr que je vous fasse un sort plus agréable qu'à lui-même! vous avez même tant de quoi vous dire, qu'à certains égards, vous ne serez pas plus heureux, que ce seroit toujours à vous, moins un acte de charité, qu'un acte de prudence, que de ne vous moquer de personne. Quant au prince, malgré l'air de légéreté dont, pour me dérober les inquiétudes qu'il yous cause, vous avez cru devoir traiter ce chapitre, il ne m'a pas été difficile d'appercevoir qu'il vous donne, par rapport à moi, beaucoup plus d'alarmes que M. de... J'ai dans la tête, que le soin de vous les ôter, en seroit un qui me compromettroit vis-à-vis de vous effectivement, dans mon système d'indifférence, il me seroit fort égal que vous crussiez ou non qu'il peut me plaire; mais, la crainte qu'il vous inspire me semble me dégrader. Si ce prince étoit à la place de M. de B... par exemple, le craindriez-vous ? sûrement non! Ce n'est donc que par son rang que vous croyez qu'il peut m'imposer: mais ne devriez-vous pas scavoir que, si sa nais-sance lui assure incontestablement le respect, elle est en mêmentems pour lui, fût-il d'ailleurs très aimable, un 

LETTRE XLIII. titre d'exclusion pour l'amour? Je n'ai pas besoin de vous en dire la raison; elle saute aux yeux. De plus, si ce prince si redoutable me fait la grace de m'aimer, il ne m'a pas fait encore l'honneur de me le dire; & s'ai quelque sujet de croire, en supposant toujours qu'il ait des vues sur moi, qu'il m'en gardera le secret le plus long tems qu'il lui sera possible; & qu'il pourroit même arriver, tant je sçais l'inviter à la discrétion, qu'il l'emportat avec lui. Attendez, du moins, pour avoir peur de son amour, qu'il l'ait déclaré. Au reste, je croirois assez, comme vous, & que son crédit est assez peu étendu, & qu'on ne prise plus sa personne que ce qu'elle vaut. C'est un ma'heur que j'ai toujours vu arriver à ceux que l'on a commencé par priser plus qu'ils ne valoient. Il falloit bien que, tôt ou tard, l'on s'appercût que cette affabilité, dont on lui faisoit un si grand mérite, étoit moins en lui une vertu de caractere, que l'impossibilité où il est de réprésenter dignement; & qu'il mettroit toute sa vie à la place de la bienfaisance, ce que, dans les personnes de son rang; l'on appelle, & quelquefois si abusivement, bonté. Je crois que ces découvertes

340 LETTRE XLIIL étoient bien propres à le faire un peu baisser dans l'opinion publique. A l'é-

gard de ce qu'il est resté dans la mienne, il me semble que je vous ai menacéplus haut, de vous le laisser à deviner: vous

voudrez donc bien que je vous tienne

parole.

L'aimable petite Madame de Han... est avec nous : elle ne sçait, dit-elle, où se fourrer pour échapper aux extravagances du duc de F... & son amour. Madame, me demandoit-elle ce matin avec son ingénuité ordinaire, en me parlant de lui, ne pourriez-vous pas me dire ce que cet homme-la veut de moi, qu'il me persecute d'une façon si cruelle?-- Non en vérité! Madame, comment voulezvous que cela se devine? Elle a été toute stupésaite de ce que je n'en sçavois pas là-dessus plus qu'elle, Si, par aventure, vous êtes plus au fait que moi, Monsieur le duc, de ce qu'un homme éperduement amoureux d'une femme. peut avoir à lui demander; & que vous vouliez bien en instruire Madame de Han... vous la tirerez d'une peine qui ne me paroît pas la tourmenter, médiocrement.

## LETTRE XLIV.

S I vous voulez que nous nous entendions un moment, Monsieur le duc, & que vous ayez une idée juste de nos devoirs respectifs, vous verrez que ce n'étoit pas à moi qui, comme vous sçavez, n'ai point, non-seulement pris encore couleur avec vous, mais qui n'en veux pas prendre, à vous avertir que j'allois à l'opéra : mais à vous, qui osez encore vous dire amoureux de moi, à deviner que j'y allois. C'est du côté de la passion que doivent être les pressentimens; & l'indifférence n'est pas faite pour donner des avis, sur-tout, quand les avis courroient le risque de ressembler à des rendez-vous; car, en bonne foi l vous annoncer que j'allois à l'opéra, n'étoit-ce pas vous dire que je vous ordonnois de vous y trouver? Vous m'accusez d'avoir empêché M. de Cercey de vous avertir à tems de cette partie : avec votre permission, vous vous trompez encore : vous dites que je la sçavois la derniere fois que je vous ai écrit, & que je vous en ai fait mystere : pas en342 LETTRE XLVI.

core un mot de tout cela. Ce n'est point qu'il ne soit très-vrai que, si alors cette partie avoit été décidée, je ne vous en aurois pas informé, parce qu'encore une fois, j'aurois cru ne pouvoir le faire sans vous donner au moins des efpérances; & que je ne suis pas encore, mais je dis, point du tout, dans le cas de vous en permettre. Quant à celles que vous vous permettrez vous-même. je n'ai rien à vous dire, cela ne me regarde pas. Enfin donc, j'ignorois complettement que je dusse aller à l'opéra; & voici comment cette importante affaire s'est arrangée. Il y avoit, peutêtre, une heure que notre messager étoit parti, que Madame de L. V... arrive dans mon appartement, une lettre à la main .-- Qu'y a t-il de nouveau, Madame ?--- C'est une lettre de Madame de N. qui étant actuellement seule, nous prie d'aller souper, & coucher chez elle .-- Ah! Madame, voilà de ces parties que je hais à la mort, & où l'on trouve toujours la fatigue, beaucoup plus sûrement que le plaifir. Qu'irons-nous faire chez elle? nous sommes si bien ici! Au lieu de vouloir nous en tirer, que n'y vientelle elle-même ? --- Mais, Madame, c'est qu'elle a beaucoup d'envie, & moi

LETTRE XLIV. 343 austi, de voir l'opéra nouveau : qu'à P... nous en sommes plus près, au moins de quatre lieues; que nous partirons après diner; que nous reviendrons souper chez elle; & qu'en supposant que nous n'y voulussions pas rester, la plus belle lune du monde nous reconduiroit ici: il me semble qu'il n'y a pas à tout cela grand embarras.---Ah! l'opéra! réponds je en rêvant : mais, fi par hasard, le duc de... y étoit. --- Eh bien! qu'importe, qu'il y foit!----C'est que j'aurai mal dormi, que j'aurai l'air fatigué, les yeux battus; & qu'à quelque point que je compte sur sa tendresse, je voudrois bien qu'il ne me vit pas avec tant de désavantage pour moi; voyez, pourtant, fe je ne pense pas à vous! Eh! Madame, me répond M. de Cercey, vous seriez au pardessus, toute couverte de petite-vérole, que le pauvre malheureux vous adoreroit encore. Ce qu'il me disoit, me paroissoit bien fort; & même je mourois de peur qu'il n'y eût de l'exagération. Fout en le craignant, croiriez vous que cela me détermine? --- En effet! Madame, il ne s'en appercevroit pas. --- Allons donc: je passe tout le reste: nous voilà à Paris. M. de Cercey ignorant que le courier que dès le matin, il vous avoit dépêché de chez Ma-

LETTRE XLIV. dame de N... fût resté ivre mort au point du jour, nous quitte à Passy; & c'étoit, selon toute apparence, pour vous aller chercher. Quoiqu'il se gardat bien de nous le dire, je me doutois du motif qui l'obligeoit à nous dévancer; &, (jugez, quand vous vous plaignez de moi, si vous n'êtes pas le plus injuste de tous les hommes!) persuadée de ce qu'il alloit y faire, je ne l'empêche point de partir. Il est vrai, d'ailleurs, que, comptant comme je fais sur la justesse des presentimens des amans, je regardois comme fort inutile le soin qu'il alloit prendre; & que j'étois aussi sure que vous étiez à la porte de l'opéra, à m'attendre que si je vous eusse déjà apperçu Quand, cependant, je fis réflexion que j'allois paroître à vos yeux, j'avoue que, malgré toute la confiance que j'ai de moi même en vos sentimens, & que M. de Cercey avoit, ainsi que je vous l'ai dit, prodigieusement augmentée, le cœur me battit avec une violence que vous auriez peine à croire. Je songeai alors, avec amertume, que, née délicate, je devois, quoique pour le cacher j'eusse autant de rouge qu'une furie, porter sur le visage l'impression de la fatigue d'une mauvaise nuit. J'ar-

LETTRE XLIV. rive donc avec tout le tremblement d'un criminel qui va paroître devant son juge: point du tout: c'est que vous n'y êtes pas! Voyons, dis-je en moi-même, il ne faut pas juger en mal si légérement, du pouvoir de l'amour : il sera surement sur l'escalier! Non! cela commence à me donner, & beaucoup d'inquiétude, & beaucoup d'assurance : car, à vous parler franchement, pour tout autre que pour vous, je me croyois affez jolie. Chaque homme qui s'arrêtoit à notre lorgnette, me faisoit retourner la tête; & cela est arrivé si souvent, que i'en ai les vertebres du col toutes faussées. Peine inutile! Seroit-ce, me disoisje, que, malgré toutes les douceurs que je lui ai écrites depuis mon forfait de Saint-Cloud, il seroit encore saché contre moi? Idée ridicule, si vous voulez & qui aussi, pour dire la vériré, ne m'occupa pas bien long-tems. Je ne pouvois pourtant point me figurer qu'il se pût que je fusse à l'opéra; & que votre cœur ne vous eut pas dit que c'étoit là qu'il falloit vous rendre. Il sçait, me dis je encore ( car il est incroyable combien je vous cherchois d'excules!) que je n'ai pas pour les hommages publics un goût extrême; &, sans doute,

346 LETTRE XLIV.

il est dans le balçon vis-à vis de notre loge 1 d'où il me lorgne le plus tendrement . & le plus imperceptiblement qu'il est possible. Pendant que je me berçois de cet espoir; & que, pour le voir rempli, j'attendois avec impatience qu'il fît plus clair dans la salle, arrive M. de Cercey, consterné, anéanti! il faut lui rendre justice, Je le regarde d'un œil moqueur : eh bien! | ui dis-je. Eh bien! Madame , cela ne se conçoit point; il vient de monter en chaise pour aller je ne sçais où; &, peutêtre, n'en sçavoit il rien lui même. Assurément, il prend bien son tems pour voyager? Ah ! mon Dieu ! m'écriai-je, iln'est point à Paris! Vous avez raison: cela n'est pas imaginable! Toute abattue que j'étois de cet affreux événement, je sens, cependant, qu'il est convenable que je ne laisse pas voir à quel point il prenoit sur moi; &, afin qu'il ne le devine pas : & pour que rien ne dé-mente l'air d'indifférence que je me crois obligée de prendre, je ne lui fais aucune question. Ce chien de laquais! disoit-il entre ses dents, je lui cafferai les bras! Mais, qu'est ce qu'un marant comme cela peut etre devenu? J'entendois, en riant en moi-même, tout ce beau monologue, & jouissois malicieusement de

LETTRE XLIV. 347 Fexcès de son agitation. Ensin, l'opéra a commencé: prévenue, comme je l'étois, que ce seroit le plus vainement du monde que je prendrois la peine de vous y chercher, je me suis livrée toute entiere au spectacle; &, ce qui a résulté pour moi de votre absence, c'est que je n'y ai pas eu la plus légere distraction, même, malgré la présence de M. de... qui, du balcon où il étoit, nous ayant appercues, s'est fait ouvrir notre loge. & m'a fait la galanterie de me pas quitter de tout l'opéra. Il est vrai que je puis me vanter de lui avoir bien rendu fa politesse; sadivinité sautilloit maussadement dans un des recoins du ballet : & je n'ai eu garde de manquer de la trouver charmante, & de demander trèsférieusement pourquoi l'on faisoit à la fille de l'opéra qui a le plus de graces naturelles, & qui annonce les plus grandes dispositions, l'injustice de ne lui pas faire danser d'entrées seule. Il faut qu'il en foit encore plus épris qu'on ne mel'avoit dit; car, loin de soupçonner, comme il le pouvoit, ce me semble, très-aisément, que je me moquois de 4mi, il a renchéri sur mes éloges avec une bonne foi qui pourroit bien mériter une autre qualification. Mon Dieu!

348 LETTRE XLIV. que l'amour est bête quelquesois! Il ne s'en est, en vérité, presque rien fallu qu'il ne m'ait remerciée; mais, ne l'osant pas, il s'est borné à me dire des choses si agréables que, si vous eussiez été à portée de les entendre, elles vous auroient certainement fait faire les plus terribles des grimaces. Cependant, malgré toutes ses fleurettes à & quoiqu'il y ait dans cet opéra de très-belles choses, je ne m'y suis pas fort amusée. Je înis fort sure que le peu de plaitir qu'il m'a fait, ne vient pas de ce que mon mari étoit derriere moi; mais, cela ne viendroit il pas de ce que te if étoit pas vous qui y étiez? Vollà, par exemple, ce que je ne fouillerai point. Ce qu'il y a de plaisant dans cette aventure, c'est que M. de Cercey est aussi affligé d'avoir trouvé votre cœur en faute dans cette importante occasion, que si c'eût été le sien qu'on y eût pris; qu'il en a été près de vingt quatre heures, sans oser me parler de vous. Enfin, en nous en revenant ioi, il m'a dit que vous ennuyant & Paris; & ne pouvant, par la fause de ce laquais, avoir l'espérance de m'y voir, vous étiez aller paffer la soirée chez la duc de R.... & que, quoique j'en voulusse penser au désavantage de votre tendresse,

LETTRE XLIV. 349 Le sont de ces malheurs qui peuvent arriver à sont le monde. Dans le fond, je le pense comme lui : aussi ne vous en faisje point de querelle, mais pour jouir du plaisir de le mettre en fureur, je feins de ne point douter qu'une véritable passion ne doive donner toutes sorites de pressentimens; & c'est une chose affez curieuse à voir que toutes les peines qu'il se donne pour me démontrer le faux d'une opinion que je n'ai pas. En relisant votre lettre, (comprenezvous bien ce que cela veut dire ? Je rehis vos lettres : ah! le bon figne pour vous, fi je m'en cachois!) je l'ai trouvée d'un ton si triste que, sans m'attendrir pourtant, elle m'a mis beaucoup de noir dans l'ame. Vous me ferez donc plaisir de ne m'en plus écrire de si lamentables; & je ne sçais pourquoi j'imagine que cela vous seroit plus aisé que vous ne me le dites. Je sçais bien que vous voulez vous croire pour moi une passion très forte; mais comme j'ai, moi quelques preuves du contraire, je vous assure que si vous vouliez bien n'exagérer ni à vous, ni à moi, l'état de votre cœur, vous pourriez le plus aisément du monde, m'écrire d'un ton beaucoup moins tragique. Vous de350 LETTRE XLXIV.

vriez même vous mettre sur cela d'autant plus à l'aife, que les belles élégies que vous me composez, sussent-elles. s'il se pouvoit, mille fois plus touchantes, ne vous en obtiendroient pas davantage la permission si desirée de jouir de ma présence. Oh ! que je ne suis pas si bête! Je ne vous confeille pas plus d'abréger mon absence dans votre imagination; quand ce qui n'est point, Madame de L. V... voudroit retourner à Paris plutôt qu'elle ne se l'étoit proposé; ou que des événemens imprévus l'y rameneroient malgré elle, je ne sçais où je n'irois pas, plusor que de l'y accompagner. Sur cette barbarie, je finis audacieusement en me recommandant, M. le duc, à vos bonnes graces.



#### LETTRE XLV.

On petit cousiness arrivé avanthier ici, fort sensible au plaisir d'être placé, & beaucoup plus charmé encore de vous en avoir obligation. Vous avez non-seulement dû trouver son nom sur la liste de votre suisse, mais on a dû vous remettre une lettre de sa part, où il vous exprime, autant qu'il le peut, la reconnoissance qu'il a du service que vous lui avez rendu, & son regret de n'avoir pu vous en parler lui-même. C'est un jeune homme très aimable : & qui joint aux agrémens de sa personne, de l'esprit, des connoissances. & des mœurs: croiriez-vous qu'à son âge, il possede l'histoire comme l'abbé de Vertot? Dieu veuille que quelque belle dame sans principes, comme on prétend qu'il y en a, ne nous en aille pas faire un fat & un libertin! Pour éviter ce malheur, il auroit un extrême envie que je voulusse bien me charger de son éducation; mais sans compter que l'éducation d'un jeune homme, sur352 LETTRE XLV.

tout, quand il est aussi joli que celui-là 3 me paroît une fort grande affaire, je n'ai pas cru devoir entreprendre la sienne, sans consulter auparavant quelques-uns de mes amis, vous nommément, à qui je crois sur ces sortes d'affaires beaucoup plus de lumiere qu'à qui que ce soit. Tout vif qu'est donc le desir que j'ai qu'il n'en reçoive qu'une bonne, je n'ai encore pris sur cela aucun arrangement avec lui. Nous verrons ce que vous m'en direz : mais non, non, toutes réflexions faites, ce sera sans vous que je me déterminerai. Vous me donneriez peut-être le dégoût de me conseiller de le prendre; & comme je sens que je ne m'en consolerois pas, je crois qu'il vaut mieux que, dans cette occasion, je ne consulte que moi-mê-me: ainsi, vous aurez, s'il vous plast, · la bonté de prendre que je rien dit.

Ah! vraiment! depuis hier main que cette lettre est commencée, les choses ont bien changé de face pour moi! Ce ne sont plus des conseils, Monsieur le duc, mais des consolations que j'aurois à vous demander. L'auriezvous jamais imaginé! Ces mêmes charmes, dont à ce qu'il me disoit, on ne

LETTRE XLV. supportoit l'éclat que si difficilement ! Ces yeux qui, d'un feul regard, portoient si impérieusement l'amour dans le fond des cœurs! Cette taille qui, pour l'élégance, la grace, & la majesté, furpassoit tout ce qu'on avoit jamais vu, tout cela, dis je, dans une seule minute, & par le pouvoir vainqueur de deux yeux qui, pourtant; n'avoient, que je sçache du moins, jamais été mis en comparaison avec les miens, est téduit à fi peu de chose, que l'on auroit bien de la peine à concevoir que je pusse seulement faire une tendre impression. Vainement je me dis, pour diminuer ma honte, que c'est beaucoup moins à ce qu'ils sont, qu'à ce qu'ils ont promis, que ces mêmes yeux remportent sur moi une si éclatante victoire; & que, si j'eusse permis aux miens d'en dire autant, la défaite auroit bien pû n'être pas de mon côté. Tout cela n'empêche point, & que je n'aie été vaincue, & que je ne sente ce malheur avec d'autant plus de vivacité, que l'enchantement où je paroissois plonger ce petit scélérat, avoit du moins me le laisser prévoir. Ce n'est pas que n'osant point reprendre tout ce qu'il m'avoit dit d'exagéré sur mes

354 LETTRE XLV.

appas, il ne m'en parle fort obligeamment encore; mais quand je pourrois ignorer ce qui s'est passé, je m'y connois trop bien pour ne pas voir que le sentiment n'anime pas plus ses fleurettes; & même qu'il ne m'en dit plus qu'avec toute la timidité d'un homme qui auroit peur qu'on ne prît pour meilleurs qu'il ne voudroit, les tendres propos qu'il pourroit tenir encore. Il me seroit, si je le voulois, on ne peut pas plus aisé de le guérir de cette crainte; mais comme je ne pourrois, sans me commettre, avoir paru la saisir, il faudra bien, malgré toute l'envie que j'aurois de le rassurer, que je la lui laisse toute entiere. Vous me demanderez. peut être, quelle est la beauté à qui je dois un si cruel affront: je vais d'un seul mot vous la faire connoître: c'est celle qui vous a paru affez bien pour être à elle, deux grands mois d'arrache-pied; je vous désie de vous y méprendre actuellement. Cette vilaine bête, je vous demande pardon de parler si cavalièrement d'une femme en faveur de qui vous avez pu vous faire un pareil effort, est arrivée hier comme nous allions à la promenade: ses regards se sont tout de suite portés sur le petit comte; &

LETTRE XLV. tout de suite aussi, le coup de soudre. Pour lui, quoiqu'il n'ait point paru aussi frappé de ses charmes qu'elle croyoit l'être des siens, il a saisi avec une sagacité que je ne lui aurois jamais crue, tout ce que les yeux de Madame de la Bli... se tuoient de lui dire d'obligeant; & comme, selon toute apparence, il a jugé convenable d'y répondre, il a sçu peu à peu, pour converser plus commodément avec elle, se dérober d'auprès de moi; & n'y est même pas revenu du reste de la soirée. Vous sentez aisément combien, après une entrevue si tendre. le souper l'a été: des mines, des distractions, des soupirs, du chuchetage, l'oubli le plus scandaleux de soi-même, & des autres, de petites rigueurs suivies de petites faveurs qui les démentoient, des langueurs, que sçais - je, moi? Ce qu'il y a de sûr, c'est que cela étoit fort beau à voir. Après souper, une partie de Comete à eux-deux : des souris, des reproches de part & d'autre, de ne sçavoir ce qu'on y faisoit; enfin .

Agnès, & le corps mort s'en sont allés ensemble.

J'ignore combien de tems le petit traître est hier au soir resté à la toilette de Ma-

156 LETTRE XLV.

dame de la Bli... ni combien d'instans il a passé ce matin auprès d'elle; mais ce n'a été que fort tard qu'il est venu me faire sa cour; & contes les regles de la Métoposcopie sont fausses, ou l'on ne lui a pas fait effuyer de cruautés bien grandes; en douze heures! comprenez-vous cela? Ah! oui! & de reste! Je sçais que la liberté de la campagne abrege les formalités des nouvelles connoissances : mais il me semble que j'y vivrois cent ans que je n'y deviendrois pas si familiere que cela. Elle ne sçavoit seulement pas son nom! la voilà bien tombée! Elle nous quitte ce soir; & lui demain: ils ont pris cet arrangement pour n'avoir pas l'air de s'en retourner ensemble à Paris: il faut convenir que l'on a bien perfectionné la décence.

Après vous avoir écrit tant de chofes, dont je suis sûre que vous ne vous
soucierez guere, il n'y auroit que justice, peut-être, à vous en écrire qui
eussent droit de vous intéresser davantage; mais quand il vous arrive d'être
aussi terriblement tendre que vous l'êtes dans votre derniere lettre, je ne
trouve rien à vous répondre. Hélas!
pourtant, quand j'y songe, que de mots,
si je voulois, je pourrois payer d'un
feul.

### LETTRE XLVI.

H! sans doute! je suis, par exemple, tout-à-fait de votre avis! Je n'aurois jamais pu me dispenser de donner dans ce piege - là! Auffi, conviens - je que pour avoir négligé un moyen qui vous affuroit si infailliblement le bonheur de me voir, il faut que vous soyez d'une bonne foi digne tout au moins, du premier âge du monde. Il devoit, en effet, me paroître d'autant plus probable que l'affaire dont je vous avois chargé pour mon petit cousin, fût si embrouillée que vous ne pussiez m'en rendre compte qu'en présence, qu'il s'y agissoit purement d'un oui ou d'un non; & qu'il est plus avéré qu'il n'y a rien qui, pour être rendu, exige & plus de détails, & plus d'embarrassantes discussions. Si vous m'avez crue aussi capable de donner là dedans, qu'à la façon dont vous cherchez à me faire valoir votre franchise dans cette circonstance. je dois le penser, vous vous faites surement plus, & de bien plus fortes illusions que vous ne me dites, & que

LETTRE XLVI. vous ne devriez. Mais voyons: pour vous payer d'une candeur dont moimême je ne reviens point, & que vous n'auriez pas eue, si vous eussiez cru que vous ne l'auriez qu'en pure perte, que voudriez-vous que je fisse? Ne se-roit-ce point, par hasard, que je vous rendisse ce dont vous imaginez qu'elle vous prive? C'est-à-dire, que parce que vous n'avez pas employé auprès de moi un stratagême dont il ne se pouvoit pas que je fusse jamais la dupe, il faut, de toute nécessité, que je m'attrape moi-même. Non, Monsieur le duc, non, avec votre permission, cela ne sera point du tout comme vous vous en êtes flatté; & de vos jours, vous n'aurez voulu plus gratuitement paroître franc & défintéressé. Si cette résolution de ma part trompe vos espérances autant que je le crois, vous aurez, s'il vous plaît, la bonté de vous rappeller que je ne me suis rien moins qu'engagée à réaliser toutes les chimeres dont vous jugeriez à propos d'amuser votre amour. Si donc vous continuez à trouver mauvais que je ne révoque pas les défenses que je vous ai faites de venir ici, du moins cela n'auroit-il pas lieu de vous paroître extraordinaire? Il n'y a rien, si je vous

LETTRE XLVI. 359 en crois, que vous ne tentiez pour vous défaire du malheureux sentiment que je vous ai inspiré: ah Monsieur le duc, ce n'est pas le tout que d'être amoureux, il saut encore être conséquent. S'il est aussi vrai que vous me le dites, que vous souhaitez de ne m'aimer plus, pourquoi desirez-vous tant ma présence? La regarderiez-vous comme une chose qui doive plus que toute autre, aider à cette résolution?

Vous me craignez singulièrement! me direz-vous: que voulez vous que je pense? Tout ce qu'il vous plaira: & quel espoir, une pareille crainte ne devroit-elle pas me donner? Oh! cela, c'est ce que, de quelque façon qu'on s'y prenne, on ne sçauroit jamais empêcher: vous êtes, assurément, bien le maître d'en prendre. Si vous me permettez, cependant, de vous parler en amie, je ne vous confeille pas de vous livrer tant aux idées flatteuses que ces mêmes craintes peuvent vous faire naître, par la raison si connue que, plus nous nous sommes abandonnés à des chimeres agréables, plus, quand l'événement n'y répond pas, il nous rend à plaindre. Chacun, vous ne l'ignorez pas, a ses maximes: il est dans les miennes, par exemple, que

260 LETTRE XLVI. dans la position où je suis, une semme ne scauroit ni se craindre trop tôt, ni. quoi qu'il en puisse coûter à l'amourpropre, penser trop mai d'elle-même. J'y ajoute qu'il est bien rare que celles qui commencent par se croire toute la vertu qu'il leur faudroit, ne finissent point par s'en trouver beaucoup moins qu'il ne leur seroit nécessaire d'en avoir. J'ai toujours regardé comme une des plus grandes raisons de nos foiblesses, notre confiance en nos propres forces; & d'après ce principe, le risque de ne me pas rendre, peut-être, assez de justice, ne m'a point paru devoir entrer en comparaison avec le danger qu'il pouvoit y avoir pour moi à compter trop sur les miennes. Vos prétentions subsistant toujours, il doit vous paroître tout naturel que mes craintes, loin de s'affoiblir, aient pris un degré de force de plus. Vous m'avez fait rever; cela m'a fait peur : j'ai mieux aimé croire, que si je nem'armois pas contre vous avec la derniere sévérité, il n'étoit pas impossible que je répondisse à vos sentimens; que de ne m'aviser de le craindre que, quand sans pouvoir l'emporter sur les miens, tout ce que j'aurois sait pour les combattre, n'auroit servi qu'à me les rendre plus

LETTRE XLVI. plus douloureux. On se dit toujours, & plus commodément, & avec plus de fruittout le mal qu'avec un peu de raison seulement on doit se dire de l'amour. quand ce n'est pas en présence de l'amant qu'on se le dit. Pourrois-je donc. sans une inconséquence impardonnable, m'exposer à la campagne, & dans un lieu encore où je ne sçaurois douter qu'on ne lui donnât tout le tems de me persécuter de sa tendresse, à voir un homme que je ne veux pas plus aimer que je ne le dois? Vous ne viendrez donc pas ici, de mon aveu; & je me plais à croire que vous ne chercherez point à abuser contre moi de la protection que vous y accorde M. de Cer-cey. Il seroit, de plus, assez peu sûr pour vous de chercher à prendre cette voie: j'ai du moins lieu de me flatter que, quelque ardent que puisse être le desir qu'il a de vous obliger, il ne le poussera pas au point de vous faire paroîtreici tant que jen'y consentirai poita. Je ne vous cache pas, tout en vous interdisant ma présence, que j'emploie très-cruellement contre vous le tems que je vous force à me laisser. Si ce qu'en vérité, je n'ai point du tout encore ujet de croire, vous triomphiez de toutes Tome VII, Part, II,

362 LETTRE XLVI.

mes résolutions, j'aurois du moins la consolation de ne m'être rendue qu'à un sentiment qui, si toutesois il en est de tels pour la vertu, auroit pour me surmonter, dû être véritablement irrésistible. Dans un malheur si grand, c'est sans doute une bien soible ressource: aussi moins je crois qu'elle pût me suffire, plus je tâche de n'en avoir pas besoin.

Comme du caractere féroce dont je suis, les cruautés ne me coûtent absolument rien, je voulois en continuant de vous en accabler, aller jusques au bas de ma page: & j'ose dire que j'avois de quoi; mais Mme. de L. V... ne me l'a pas permis: je lui ai pourtant dit que c'étoit à vous que j'écrivois. Allons, allons, Madame, m'a-t-elle repliqué, en voità bien assez pour un homme que l'on n'aime point, & à qui l'on ne doit avoir que cela à écrire. Que vouliez-vous que jelui disse l'ai trouvé qu'elle avoit raison.



#### LETTRE XLVII.

FFECTIVEMENT, Monsieur le duc. je croirois assez, comme vous, que fi j'avois le malheur de vous aimer, je ne vous le dirois que le plus tard qu'il me seroit possible. Mais si cela étoit, auriez-vous besoin que je vous le disse; & jusques dans tout ce que je serois pour vous le cacher, ne le découvritiez yous pas? Si vous voulez donc en croire plus que je ne vous en dis, ce sera moins ma faute que la vôtre; & je ne serai même pas de nous deux. celle qui y perdrai le plus, puisque c'est bien moins à moi qu'à vous qu'il importe que vous ne vous fassiez pas d'illusions. Je conçois, sans peine, que le soin que je prends de vous suir, & dont je n'ai pas cherché à vous dissimuler la cause, a dû vous faire penser que, si vous n'agissiez pas encore sur mon cœur autant que vous le desireriez, vous pouviez n'en être pas aussi loin que je m'obstine à vous le dire. Il vous est, enfin, pénible de croire qu'une

164 LETTRE XLVII.

temme puisse se craindre si prématurément, & sans en trouver en elle-même aucune raison. Je conviens que, pour notre malheur, ce n'est point un excès de précaution que l'on a communément à nous reprocher; mais de ce que la chose est rare, doit-on en inférer qu'il ne se peut pas qu'elle existe? Il me semble que, dans le moral comme dans le physique, ce seroit une bien mauvaise façon de raisonner que celle-là. Il est vrai, cependant, que quelque poutoir que cette crainte ait eu sur mes actions, ce n'est pas elle seule qui les a guidées; & que la peur horrible que me fait votre Madame de Vo... y est entrée pour beaucoup. Nous avons été affez fenlés ici, pour ce que nous sommes l'une & l'autre, s'entend : les sentimens de mon ami, & du vôtre, & leurs arrangemens respectifs sont aujourd'hui trop connus, pour que cette odieuse femme les ignore; & pour qu'elle n'eut pas cru, fi Vous étiez vehu nous voir, que ce n'eût "été moi seule qui vous y auroit attiré; & que me regardant peut-être comme la cause de votre inconstance, elle ne m'eût pas accablée'de toutes les noir-ceurs dont la voix publique & la vô-ure la difent à capable. Votre liaison

LETTRE XLVII. avec Madame de Li... n'a pas, non plus peu contribué à m'affermir dans cette résolution. Ce n'est pas que, comme bien des gens, je vous croie de l'amour pour elle, ni même rien qui en approche: mais si je veux bien ne pas douter que vos dispositions à son égard, ne soient telles qu'elles doivent être, puisie de même, me répondre des siennes; & s'il est vrais ainsi qu'on l'assure, que vous lui tourniez la tête, ai je moins à craindre d'elle que de Madame de Vo...? Beaucoup d'autres à ma place, pourroient n'avoir pas en ce que vous leur diriez, la même confiance, fur-tout, quand presque tout le monde leur diroit le contraire: mais naturellement, je ne suis pas soupçonneuse; & de plus, une pareille affaire me paroîtroit si avilissante pour vous, que l'estime seule que vous m'inspirez, sufficoit pour m'empêcher de la croire. Au reste, lorsque ces bruits vous fâcheront bien sérieusement. vous sçaurez bien aisément les faire tomber. Tout ce qui m'en reviendra, si je cesse aujourd'hui de la voir, m'avez vous dit dans quelqu'une de vos lettres, c'est qu'on dira que nous sommes brouilles. Ah 1 pensez-vous qu'il ne sut pas mieux que ce ne sut que cela qu'on dît i L'avenir

166 LETTRE XLVII. me justifiera, ajoutez vous : je le veux eroire: mais en attendant, le présent vous accuse; & vous ne me paroissez pas le sentir assez. Vous êtes bienheureux que je ne vous aime pas; car je serois bien éloignée de prendre cette réponse pour une raison. Cependant, Madame de Li... n'empêche pas moins que Madame de Vo... & plus encore, peutêtre, que j'aie l'honneur de vous voir ici. Monsieur de... malgré la dissipation que vous lui voyez, le peu de goût que je lui inspire, & l'air de ne pouvoir pas imaginer qu'on puisse être jaloux de sa femme, est pour le moins tout aussi. mari qu'un autre; & tant à ce titre, que par une malheureuse facilité qu'il a à croire tout ce qui nous dégrade, il adopteroit d'autant plus aisément les rumeurs qui pourroient être à mon défavantage, qu'il se dissimule moins qu'il auroit besoin d'une excuse. Je ne puis, ni ne dois même vous en dire plus fur ce chapitre; mais croyez qu'à cet égard, mes peurs ne sont que trop bien sondées, & que je ne m'en fais pas d'illusoires. Vous voilà instruit de tous mes motifs: moins vous gagneriez à les combattre, plus je desire pous vous que vous en loyez content. Vous devez sentir que.

LETTRE XLVII. 367 ce n'est pas pour m'y soustraire totalement à la ville, sur-tout avec les craintes qui m'occupent, & qui m'y suivront, que je me suis imposé cette lor à la campagne; mais comme à moi-même elle me paroît un peu dure, & que je n'aurai pas à Paris befoin de tant de circonspection, je crois pouvoir aussi m'y permettre moins de contrainte. Vous pourrez donc, quelquefois, me voir chez moi : je dis quelquefois, & vous le dis d'avance, afin que vous ne vous flattiez pas que je tolère des assiduités bien marquées. Je crois encore devoir vous annoncer de ne pas vous attendre à des tête à tête : ce n'est point que je les craigne, c'est seulement que je ne les aime pas; & si le hasard peut vous en procurer, je sçaurai les rendre si courts que vous ne pourrez pas plus en tirer d'inductions favorables pour vous, que les autres n'auront lieu d'en penser mat de moi. D'ailleurs, à moins que des circonstances particulieres ne me forcent à changer cet ordre, ma porte vous le sçavez, n'est jamais ouverte qu'à une certaine heure; & si je vous voyois, ou chercher à la prévenir, ou tâcher d'être toujours le premier que je reçusse, je pourrois bien ne

Q 4.

268 LETTRE XLVII. vous plus recevoir du tout. Ma bellemere, femme qui passoit pour avoir dans les mœurs trop d'austérité, & qui dans le fond, n'étoit que fort raisonnable, avoit mis dans la maison une régularité que sa mort n'en a point bannie, parce qu'elle ne me gêne pas; & qu'entre nous, M. de... n'est pas fâché de la voir subsister. En attendant que, suivant mon projet, je vous aie rendu raisonnable, ou que, suivant le vôtre, vous m'ayez fait partager votre solie ( remarquez bien, au moins, que je ne parie pas plus pour moi que contre vous,) vous pourrez, plus souvent que chez moi, me voir chez Madame de L. V. Son goût pour la folitude, son aversion pour les gens à fracas, le

peu de monde qu'elle admet chez elle, le genre dont il est, tout cela réuni rend sa société aussi sure qu'agréable. Ce sont d'honnêtes gens qui ne sçavent ni commenter, ni répandre ce qu'ils voient, ou ce qu'ils entendent : mais toute persuadée que je suis de leur sagesse, & de leur probité, je n'en ai pas plus d'envie de leur servir de spectacle; & je vous déclare, qu'à la premiere imprudence qui vous échappe-roit, quelque légere même qu'elle pût

LETTRE XLVII. 369 être, vous ne me verriez plus ni là, ni ailleurs. Ce n'est pas que j'ignore que vous pourriez passer pour m'aimer, sans que je passasse, moi, pour vous le rendre, sur-tout, à la façon dont je me conduirai avec vous; & qui, je vous le jure, ne donnera point de prise aux propos: mais on est toujours si disposé à nous le croire portées à la reconnoissance, & même on nous en croit si souvent, long-tems avant que nous en ayons, que nous ne pouvons, à mon sens, trop prendre garde à ce qui peut nous rendre l'objet de l'attention & des difcours des autres. Si je ne puis toujours échapper à la calomnie, du moins tâcherai-je de ne jamais mériter la médifance. Voilà quelles sont mes intentions: ou je m'abuse fort, ou ce ne sont pas tout-à-fait les vôtres : pour moi, je n'en changerai point; c'est ce dont vous pouvez être parfaitement für. Adieu. Monsieur. Ah ! mon Dieu ! je vous demande pardon: avant que d'écrire ce Monsseur, j'aurois bien dû me rappeller combien il vous déplaît dans mes lettres; mais comment vous traiter? Vous sçavez, bien que je ne puis encore, en conscience, vous appeller mon

370 LETTRE XLVIII.

ange; ne vous découragez point, celaviendra, peut-être.

#### LETTRE XLVIII.

'Es T cependant, quand j'y songe. une terrible chose que l'habitude! Il est quatre heures: je suis selon mon usage, retirée dans mon appartement : mes lettres ne sont pas encore arrivées; & parce que je n'ai point à vous lire, je ne sçais que faire. Ah! duchesse ! duchesse! Ce qui pourtant me rassure un peu sur mon état, c'est qu'à quelque point que me pese mon loisir, je ne me suis point avisée, pour charmer mon impatience & mon ennui, de relire les beaux manuscrits que j'ai de vous; & que, si j'étois dans le cas d'avoir à me craindre, c'auroit indubitablement été cette occupation que, tout machina-lement, je me serois cherchée; mais, que mets je à la place? je vous écris! en vérité! cela me paroît bien revenir au même, & puis, que veut dire cette impatience qui m'agite? Qu'attends-je, foit de la cour, soit de Paris, que de petites nouvelles, parmi lesquelles je LETTRE XLVIII. 37t suis presque sûre qu'il n'y en aura pas une qui ait le droit de m'intéresser? A quoi donc puis-je la devoir qu'à la certitude où je suis, qu'entre tous ces chissons, il pourra s'en trouver que je ne regarderai pas avec la même indissérence que les autres? Pesez bien sur-tout cela:

Et, plaignez-vous après, seigneur, si vous l'osez!

Ah! grand Dieu! voilà votre lettre! On me donne pour raison de son retard, que notre messager a trouvé à M... quelques-uns de ses amis, & qu'il s'est arrêté à boire avec eux. Le plaifant marouffle! Il prend vraiment bien fon tems pour boire! Ah! je lui ap4 prendrai à s'amuser, lorsque j'attends quelque chose de vous! Je viens de vous lire. Avec quelqu'adresse que vous cherchiez à me déguiser ce qui se passe, soit dans votre cœur, soit: dans votre imagination ( car quelquefois vous êtes un peu sujet à prendre l'une pour l'autre), M: le prince de... vous occupe, ou paroît du moins vous occuper l'esprit, & fort désagréablement encore. Vous le faites, à vrai dire, revenir d'un peu loin sur la scene; mais

Q 6

372 LETTRE XLVIII. enfin puisque l'y voilà; & que, selons toute apparence, vous ne l'y mettez pas pour rien, prenons-le: autant vaut lui qu'un autre; & pour vous faire le plaisir tout entier, laissons-là Madame de Li... Ce qu'il y a de plaisant, c'est que pendant que l'idée d'un prince qui, peut être, hélas! ne pense plus du tout à moi, ou n'y pense guere, a l'air de vous persécuter, vous ne vous doutez seulement pas que le malheur du monde le plus à craindre pour votre amour, vient de vous arriver. Sçavezvous bien que, réellement vous ne sentez rien? Quoi! sans en avoir aucune cause qui vous fût connue, vous ne vous êtes pas trouvé le cœur serré? Vous avez si peu de pressentimens! & vous osez dire que vous aimez! eh bien! puisqu'à votre honte, il faut donc vous le dire.... Mais non, vous n'avez qu'à le deviner : bon ! lui ! deviner ! je lui donnerois bien cent ans pour cela, qu'il n'en viendroit pas à bout. Eh bien! c'est ... c'est le comte de Ger.. de qui j'ai hier refusé l'hommage le plus tendre qui jamais ait été offert. Oui, Monsieur, entendez-vous bien ? ce n'est que de M. le comte de Ger... qu'il s'agit. J'en ai d'autant plus été confon due

LETTRE XLVIII. 373 que je croyois que c'étoit à Madame de L. V... qu'il adressoit ses vœux; mais foit que cette derniere ayant jugé à propos de ne plus cacher ses sentimens pour M. de Cercey, ce malheureux comte ait cru n'avoir plus rien à espérer d'elle; ou que mes charmes, qu'à tout ce qui m'arrive dans ce genre - là, je dois croire très-dangereux à la longue, ne lui aient pas fait plus de grace qu'à vous, il s'est, enfin, vu forcé de me déceler leur nouvel ouvrage, & ses nouvelles peines; &, par parenthese, je ne crois pas, moi qui, sans me vanter, ai essuyé en ma vie quelques déclarations, en avoir jamais entendu de si blaffardes. Aussi malgré tout l'honneur qu'il me fait, & que je sens aussi vivement que je le dois, ai-je, quand il a jugé à propos de me parler, pensé lui rire au nez: mais pour ne dégoûter personne de m'en dire autant, je me suis contenue. Comme il a aux maximes d'opéra la plus grande foi du monde, ne trouvant dans la réponse que je lui ai faite, rien qui fût absolument bien flatteur, il m'a dit qu'il attendoit beaucoup de la persévérance. Je lui ai répondu qu'il étoit réel qu'avec cela, l'on ennuyoit plus longtems qu'en ne persévérant pas ; & mê-

274 LETTRE XLVIII. me que je ne craignois point de l'assurer qu'avec ce système, l'on conduisoit infailliblement de l'indifférence à la haine. Il a pris ce que je lui disois pour ce que nous appellons une façon de parler, & il continue de m'assassiner des plus cruelles fadeurs qu'on puisse jamais avoir le malheur de s'entendre dire. Je le trouvois dejà bien sot; mais j'aurois peine à vous exprimer ce que, depuis son impertinent amour, il me paroît, & à quel point je me sens dégradée de cette conquête. Quand j'aurois la vanité de la beauté, autant que je me flatte de l'avoir peu, il me semble que ce seroit encore la même chose. J'ai fait sur le champ, confidence à Madame de L. V. du malheur qui m'arrivoit : d'abord elle a été tentée d'en rire; mais lors qu'elle a vu que cette ridicule aventure me causoit un vrai chagrin, elle a cessé de prendre la chose si légérement. Qu'y faire toutefois? Il est chez elle; & elle ne sçauroit l'en bannir. Moi j'ai différentes raisons pour ne vouloir pas retourner si - tôt à Paris : premiérement la petite vérole qui y regne, & que je crains comme le feu : secondement. enfin, je n'y veux pas retourner. Cependant, ce terrible comte est

LETTRE XLVIII. 373 insoutenable; & si, comme il m'en menace, il persiste à être tendre, il me sera fuir bien par de-là les Sauromates. Je ne sçais pas trop bien quels pays habitoient ces gens-là; mais enfin, vous pouvez juger par ce que je dis, que je suppose qu'ils n'étoient pas fort près de chez nous tous. Quoique votre amour ne m'ait pas donné l'idée d'aller si loin. je vous exhorte, en bonne amie, à n'en pas plus présumer en sa faveur. Croiriez-vous que, même en voulant bien, ainsi que vous men assurez, m'en tenir quitte pour le simple aveu de mes sentimens pour vous, vous ne m'en encouragez pas davantage à vous rendre ce que mérite un excès de désintéressement qui n'est presque point croyable? Eussé-je même, ce dont à la vérité je doute encore un peu, dans le cas d'avoir à vous faire une si belle confidence, après vous avoir tant répété que je ne vous aimerai jamais, j'attacherois à changer de langage, un si grand ridicule que je n'aurois jamais la force de me le donner. Ainfi, plus vous auriez à craindre qu'en moi la vanité n'imposât toujours silence à l'amour, moins vous devez vous réduire à de pures miseres qui, sans qu'il vous en revienne

376 LETTRE XLVIII.
rien, ne font que gêner considérables
ment votre imagination. Conservez
donc, croyez-moi, vos prétentions
dans toute l'étendue que vous leur aviez
donnée d'abord. Quand d'ailleurs, cet
aveu si charmant sortiroit ensin de ma
bouche, s'il m'arrivoit de m'en tenir là,
dites-moi en conscience, Monsieur le
duc, que feriez-vous d'un aveu tout
sec?



# LETTRE XLIX.

NON! c'est que je suis d'une hu-meur comme je n'ai été de ma vie ! Vous croyez, peut-être, (car il n'y a, graces à Dieu, rien dont vous ne vous flattiez, ( que c'est vous qui en êtes la cause? Eh bien! c'est que ce n'est non plus vous! mais quand il le croiroit? En vérité! Madame, vous êtes folle! Passons: j'ai donc bien de l'humeur. Il n'est pas que vous ne vous souveniez de ce que dans ma derniere lettre, je vous ai mandé du comte de Ger. . & du sot amour qu'il a jugé à propos de prendre pour mes charmes. Vous ne pouvez pas ignorer non plus que vous êtes le seul à qui je permette de m'aimer; à vos risques, il est vrai; mais n'importe, je vous le permets. J'avois été aussi surprise que scandalisée de l'aveu qu'il avoit pris la peine de me faire; car enfin, ma façon d'être dans la société. devroit, ce me semble, m'exposer moins que beaucoup d'autres, à ces sortes de propos. Il m'a toujours, lui, tant déplû personnellement! J'ai pris si peu de soia

378 LETTRE XLIX. de le lui cacher, qu'il auroit dû, moins que personne, se livrer aux tendres sentimens que je faisois naître dans son ame; mais quand même je lui aurois, jusques à ce jour-là, mieux dissimulé ma façon de penser à son égard, l'air dont j'avois reçu sa déclaration, n'auroit pas dû lúi permettre la plus légere espérance de me faire jamais changer d'avis. Je me flattois donc que cette ridicule aventure n'auroit point de suite; je me trompois. J'étois hier à-peine éveillée, que cet épouvantable comte s'est présenté à ma porte. Comme mes gens sçavent que je ne reçois de visite que debout, ils lui ont répondu de leur chef, qu'il falloit que, pour me voir, il choisît un autre instant. Loin de les en croire, il s'est emporté contre eux, de l'audace qu'ils avoient de l'exclure, & selon lui, de leur propre autorité; & enfin, les a forcés de venir me demander si je voulois ou non, le recevoir. J'ai confirmé de ma bouche l'arrêt qu'ils avoient porté; & en murmurant contre moi, d'une façon affez singuliere, M. le comte a pris le parti de se retirer. On assure même qu'en s'en allant, il a dit que j'avois des mœurs bien gothiques. J'ai si peu de connoissance des.

LETTRE XLIX. 379 usages des Goths, que je ne puis sçavoir si le reproche qu'il me fait de leur ressembler, est fondé ou non. Ce que je sçais, c'est que le privilege de me voir dans mon lit, n'est accordé qu'à M. de Cercey, encore n'est ce pas tous les jours. Il est vrai, pour ne vous rien cacher, qu'il trouve à cela affez de bégueulerie; & il ne l'est pas moins que le ridicule qu'il a cherché à m'en donner, ne m'en a pas plus fait changer de conduite. Et n'allez pas croire, s'il vous plaît, que ce que j'en fais, vienne de la crainte, ou de la certitude que j'ai de n'être pas bien en bonnet de nuit? M. de.... lui - même m'a dit, & cela remarquez bien, depuis son refroidissement pour moi, que j'y fuis on ne peut pas plus jolie; & quand on a sur ces sortes de choses le suffrage d'un mari qui, de plus, n'est pas amoureux, il me semble que l'on peut sans inquiétude, se montrer dans le plus grand négligé. Une heure après sa prémiere apparition, M. le comte est revenu: quoiqu'alors je susse à ma toilette, je l'ai fait encore renvoyer. Ce n'est pas que je n'accorde à quelques perfonnes la liberté de m'y voir i mais ne la donnant pas à tout le monde, il m'auzoit paru peu convenable de faire une 380 LETTRE XLIX.

exception en faveur d'un homme qui ne mérite aucune grace. D'ailleurs, ce grand empressement à me chercher, & si nouveau pour lui, m'a, & sur-tout après les propos qu'il m'avoit tenus, été fort suspect; & je voulois si, comme j'avois lieu de le craindre, son intention étoit de les recommencer, que ce ne sût qu'en présence de gens qui pusfent un peu les contraindre, ou me donner plus de facilité de les abréger. Je lui ai donc fait dire que j'allois dans l'instant passer chez Madame de L. V., & qu'il ne tiendroit qu'à lui de m'y voir. A ce nouveau refus, il s'en est peu fallu qu'il n'ait fait éclater toute sa colere. Quand ma toilette, que la crainte de le trop faire attendre, ne m'a point engagée à brusquer, a été finie, je me suis fidelement transportée au lieu du rendezvous : croirez-vous bien que, non-seulement je ne l'y ai pas trouvé, mais qu'il n'a paru qu'à l'heure du dîner ? encore étoit-il d'une humeur effroyable. Il ne m'a pas été difficile de juger que ma façon de me comporter avec lui, pouvoit en être un peu la cause : ma conscience ne m'ent-elle absolument rien reproché à son égard, son air sombre, & contraint avec moi;

LETTRE XLIX. 381 antroit suffi pour m'apprendre qu'il croyoit avoir, lui, quelques raisons de le plaindre. M. de Cercey, à qui les mines de M. le comte n'ont point échappé, s'est douté dans l'instant que la tendresse de ce dernier venoit de recevoir quelque grand échec; &, pour s'en assurer, persuadé avec raison que si ses conjectures étoient justes, M. le comte ne croiroit plus que la persevérance fût le meilleur moyen pour attendrir une cruelle; il a froidement remis cette these sur le tapis. M. de Ger. qui, dans l'excès de la fureur qui le transportoit, n'avoit garde de croire qu'après mes torts : & , sur-tout , après la tranquillité où ils me laissoient, il pût jamais en revenir pour moi à de plus doux sentimens, s'est hâté de reprendre toutes les anciennes platitudes dont il avoit cherché à étayer ce même système; & il a ajouté, en propre termes (car il ne faut pas vous le gâter, ) que ceta étoit bon pour le discours. Je ne sçais si en pareilles circonstances, vous auriez trouvé rien de si ingénieux; mais il est de toute vérité qu'il l'a dit. Vous fentez aisément ce qu'un homme d'un si rare génie, animé encore par une passion malheureuse, a pu ajouter à une si

382 LETTRE XLIX. belle phrase : quand j'aurois le tems de : vous rendre cette conversation. la crainte que M. le comte ne perdit trop à être traduit par moi, ne-me le permettroit pas. Tout ce que je puis donc ajouter à cela, c'est qu'il est impossible de faire dire, d'un côté, autant d'absurdités à quelqu'un, & avec plus de malice que M. de Cercey en a fait dire à M. le comte; & que de l'autre, on ne sçauroit en dire avec autant de bonne foi que M. le comte y en a mis. Enfin, la persévérance n'a plus été que la vertu des sots; & que même les opéra nouveaux, de peur de se donner un trop grand ridicule, n'osent plus recommander. Vous trouverez bon que je vous abrege l'histoire de ce sot dîner. Tant qu'il a duré, & même assez long-tems après, la colere du comte s'est soutenue dans toute sa force; mais, apparemment, l'amour reprenant ses droits peu à peu, quand il m'a vue près d'aller dans mon appartement, il a été me guetter au passage. Mon premier mouvement à son aspect, a été de retourner sur mes pas, mais il m'a retenue, & d'une façon assez respectueuse pour un

amant si fâché; & se hâtant de profiter de la solitude où il se trouvoit avec

LETTRE XLIX. moi, il m'a encore parle de son amour, & mieux, ce me semble, que je ne devois l'attendre de lui. Seroit îl donc vrai que cette passion donnât quelquesois de l'esprit? Comme, malgré tout ce qu'en ce moment, elle lui en faisoit trouver, le fond de son discours ne m'en agréoit pas davantage; j'ai pris la liberté de l'interrompre pour l'assurer avec beaucoup de politese, mais avec autant de fermeté, que rien ne lui pouvoit jamais être plus inutile que les sentimens qu'il avoit concus pour moi; & que, pour son bonheur, je desirois vivement qu'il ne s'obstinat point à les conserver. C'est donc, Madame, m'a-t-il demandé d'une voix tremblante, & avec la physionomie toute renversée, votre derniere refolution? Oui, Monsieur, lui ai-je répondu d'un air fort tranquille, mais trèsdécidé. Je ne sçais s'il n'a pas cru trouver un air de mépris, où il n'y avoit que la plus profonde indifférence: quoi qu'il en soit, après avoir gardé le si-lence quelques instans, il a promené sur moi des yeux enflammés de colere; & reprenant la parole: ---- C'en est assez; vous ne m'en entendrez parler de ma

wie. --- C'est ce que je desire, & vous m'obligerez sort de vous tenir paorle. --

## 384 LETTRE XUX.

Vous n'en exigeriez pas autant de tout le monte, a-t-il repris avec un fouris affez mépritant; & ce même aveu qui, dans ma bouche, n'a pas le bonheur de vous plaire.... ne me plairoit pas plus dans la bouche d'un autre, ai je interrompu avec une émotion assez marquée. - Ah! pardonnez-moi, Madame, vous ne savez pas moins qu'une autre faire des exceptions. Admirez ma bêtise! j'ai eu presqu'autant de peur qu'il ne vous nommât, que si je partageois votre tendresse, mais j'ai senti par réflexion à quel point cette crainte étoit ridicule. Oui, a-t-il continué; &, encore une fois, vous recevriez moins mal mon hommage, si quelqu'un, plus heureux que moi, ne sçavoit pas vous le rendre odieux: ces grands airs de vertu ne m'enimposent pas autant qu'on s'en flat-ce! l'ai été tentée de lui répondre que, s'il se rendoit justice, il seroit convaincu que, pour se désendre contre lui, l'on n'avoit pas plus besoin de vertu, que d'avoir du goût pour un autre; mais j'ai cru que ce seroit l'honorer trop que de prolonger cette conversa-tion; & en le regardant d'un air où, je l'avoue, le plus affreux dédain étoit peint, je suis entrée chez moi. Mon Dieu! qu'un amant rebuté est laid, surtout

LETTRE XLIX. 385 tout quand il n'est pas, d'ailleurs, bien de sa personne! Quoique j'aie déjà pris la liberté de faire des infortunés, je n'avois jamais vu cela aussi bien qu'hier. Comme, cependant, après son impertinence je ne pouvois plus le revoir, j'allois faire prier Madame de L. V. de se rendre dans mon appartement pour lui apprendre cette nouvelle scene, lorsqu'elle-même y est venue me dire que M. le comte avoit pris brusquement congé d'elle; & qu'il se disposoit à son départ. En effet, assez peu de momens après, j'ai entendu rouler sa chaise. M'en voilà donc quitte; mais n'avez-vous pas eu un peu de peur que je ne l'aimasse ? A de certaines choses qui vous sont échappées, j'ai dû le croire: ah! fi j'en étois sure!... Laissons cela: je vous apprends que nous partons d'ici demain pour aller passer trois ou quatre jours plus ou moins chez Madame de N... Vous la connoissez assez. ce me semble, pour y venir, sans que l'on ait lieu d'imaginer que c'est pour moi que vous y venez. Je me flatte, d'ailleurs, que personne ne me soupconne encore d'être l'objet de vos adorations. Je vous donne deux ou trois heures avant le souper, autant après, Toma VII. Part. II.

386 LETTRE XLIX.

& pas davantage : il ne faut pas, de plus, que vous comptiez sur une mi-nute seulement de conversation particuliere. Tout cela est, je le sens bien, d'une dureté extrême; mais, voyez; woulez-vous? ne voulez-vous pas? De chez elle, nous reviendrons ici, où nous comptons l'amener, & la garder jusques à la fin de notre voyage dont je vois arriver le terme avec un extrême regret. Si je suis aussi contente de vous, que je veux bien le présumer; ou (ce qui m'est d'une toute autre importance) que j'aie de quoi ne pouvoir pas douter que vous ne me soyez encore, quant à l'amour, aussi indissérent que de loin, j'ai lieu de le croire, je verrai si je n'aurai pas de plus grandes graces à vous faire. Convenez que ce qu'à pré-fent vous desirez le plus, n'est pas que je vous en fasse? En bien! je meurs, pourtant, de peur que cela ne soit.



## LETTRE L.

O us venez, pour : un homme qui paroît desirer vivement de revoir ce qu'il aime, defaire une choses tout à lasois si honnête & si sensée, que j'ai peine encore à la comprendre. Quoi ! ce n'auroit été que dans la seule crainte de me commettre, que vous ne seriez pas venu chez Madame de N...? Allons, allons Monsieur le duc, jamais, non, jamais vous ne me ferez croire cela. Ce n'est pourtant pas, qu'à la rigueur, vous ne puissiez me dire vrai; mais c'est que l'amour est bien peu fait par lui-même pour de pareils tours de force : que quand il se les impose, il faut qu'il ne les croie pas perdus pour lui; & qu'enfin, il n'est jamais ni plus à craindre, ni plus faux, peut être, que quand il est plus généreux. Car, d'imaginer que, sans en espérer aucun dédommagement. vous ayez été capable d'un facrifice que, s'il est vrai que vous m'aimiez, n'a pu que vous coûter beaucoup, vous sentez bien qu'à cause des suites que pourroit avoir pour moi cette opinion, c'est ce

R 2

LETTRE L. qu'il m'est absolument impossible de faire. La reconnoissance ne pouvant donc m'être que très-dangereuse, pour pouvoir être ingrate en sûreté de conscience, vous trouverez bon que je me fasse incrédule. Comme rien, cependant, n'est plus odieux que l'ingratitude, voyons si, en discutant un peu la chose, il nese pourroit pas que, comme je le penfe, je ne vous dusse rien. » Je ne suis » pas, me dites-vous, affez lié avec \* Madame de N... pour que mon appa-» rition chez elle eût pu ne pas donner » lieu à des conjectures; & j'ai mieux » nime me priver du bonheur de vous » voir, quelque necessaire qu'il me fût, » que de risquer de vous y exposer. » Moins on auroit pu m'y croire attiré » par Madame de L. V... plus, peut-» être, on auroit soupçonné le vérita-» ble motif de cette course. Enfin, puis-» que vous vouliez bien vous détermi-» nerà me laisser jouir de votre prén feace, il me semble qu'il eût mieux n valu que vous m'eussiez reçu à C.... » que d'imaginer de me faire venir dans " un lieu où mon arrivée n'auroit jan mais pû paroître que fort extraordi-» paire w

· De forte donc que vous croyez que

## LETTRE L. i'avois beaucoup rabattu de ma prudence accoutumée, lorsque je vous ai proposé cet arrangement? Admirez comme, sur la même chose, on peut différer d'avis! C'est qu'en supposant, d'après vous, que ce fût à moi une imprudence que de vous voir chez Madame de N... j'aurois cru en commettre une infiniment moins excusable, si c'eût été à C... que j'eusse consenti à vous voir; & que cen'a été qu'après la plus profonde réflexion, que, lasse de vos plaintes, & voulant, enfin, m'en délivrer, j'ai préféré, pour notre entrevue, celle des deux maisons qui pouvoit vous agréer le moins, aux lieux où vous vous feriez rendu avec le plus de plaisir. Paurquoi ce choix ? me demanderez-vous : Ah ! pourquoi? J'avois mes raisons apparemment pour en agir ainsi. Vous me les direr donc . Madame? Point du tout , Monsieur; & cessez, croyez moi, de m'interroger sur ce chapitre; car je vous iure que vous n'en sçaurez jamais davan-

Revenons, dit communément je ne sçais quel auteur, quand il a besoin d'une transition, & qu'elle ne lui vient pas à point. Je vous ai dit cidessus, qu'il n'y auroit rien que je ne

LETTRE L. 190 diste pour ne vous rien devoir; & jevais vous donner la preuve que je vous ai dit très vrai. Voici donc, saus erreur, comme je, raisonne. Il est, quoi que vous m'en dissez, de toute notoriété, non-seulement que vous avez été: très-lié avec Madame de N... mais que quand le hasard vous rassemble, vous avez encore l'air d'être ensemble d'une affez grande intimité: n'allez pas me dire non : car c'est un fait. l'ai donc pu, ce me semble, en partant, soit de ce que l'on m'en avoit assuré, soit de ce que je croyois en avoir vu par moimême, vous annoncer que nous allions passer quelques jours chez elle, & vous y supposer en droit d'y venir, sans en être nommément prié. Il est vrai aussi ... que j'ai remarqué que quand elle est: avec ce triste Monsseur de Pré... qu'elle semble ne pas moins craindre qu'elle n'en paroît ennuyée, votre ton avec elle, est beaucoup moins amical que lorsque vous la rencontrez sans lui. Pourquoi cette différence? Ne viendroit-elle pas de ce que vous avez peur que cet automate, qui ne peut guere ignorer que vous avez eu le bonheur de plaire quelque tems à ce qu'il a, lui, le plaisir de désespérer tous les jours, n'i-

LETTRE L. magine que, si devant lui, vous n'affichiez point pour elle l'indifférence la plus grande, vous pourriez bien lui plaire encore l'Or, ce Monfieur de Pré.... est actuellement chez elle; & il ne se' pouvoit pas que vous n'en scussiez rien. Je puis donc, & sans injustice, ce me' semble, inférer de cela, que la crainte' que par rapport à vous, il ne lui fîtquelque scene, peut aussi bien avoir été' votre motif pour ne pas vous sendre chez elle, que la raison d'égard qu'il vous plaît de m'en donner. Que je me trompe, ou non, c'est, toutes réslexions faites, cela, & rien que cela que je veux croire. Scavez-vous, au reste, que si dans cette occasion, vous-avez perdu ce plaisir de me voir qui vous est, felon vous, si nécessaire, & dont, pourtant, vous vous privez avec tant de faeilité, lorsque je vous l'offre, vous y avez gagné de ne vous pas trouver avec votre Madame de Vo... & le petit Monsieur qui a bien voulu vous remplacer auprès d'elle. Ce couple, aussi charmant qu'amoureux, est arrivé chez Madame de N... sans y être plus attenduque prié, & pour y souper encore, le jour même que si vous n'énez pas, comme je viens, je crois, de vous le R 4.

LETTRE L. dire, l'amant le moins empresse, & le plus ingrat, vous auriez dû vous même, vous y rendre. Figurez-vous notre furprise : pour Madame de N... fi quelque chose égaloit la sienne, ce ne pouvoit être que son chagrin. Quoiqu'elle sachât de le dissimuler autant que la politesse, la parenté qui, malheureusement, la lie à cette femme, l'y condamnoient, il étoit encore si marqué qu'il n'étoit pas possible à Madame de Vo... de ne point sentir à quel point on la trouvoit déplacée; mais, foit qu'elle n'eût compté que fur l'accueil qu'elle recevoit, foit habitude d'être reçue de même, par-tout où des raisons parculieres sorcent de l'admettre encore, elle ne s'en est pas plus déconcertée; & de cet air léger que vous lui connoissez, a présenté son petit homme, avec tout aussi peu d'embarras qu'elle l'a pris. Nous en rougissions pour elle; & il faut qu'elle ait cru que cela suffisoit; car il ne se peut pas que l'on s'affiche avec plus de cette vilaine audace, si révoltante dans les personnes de son sexe, & de son rang. Grand Dieu! se peut-il qu'on soit parvenu à se faire honneur, & à ce point encore, du manque de mœurs; & que l'on prenne pour des moyens de plaire, ce que l'in;

LETTRE décence peut offrir de plus dégoûtant! L'horrible femme! & , qu'en la regardant, je vous ai vous - même trouvé laid! Mais, se peut-il que vous vous consoliez d'avoir été, & si publiquement encore, attaché à une si méprisable créature! Ah! oni ! & que trop aisément! Mais ne nous livrons point aux réflexions: n'est il pas trai, Monsieur le duc ? cela mene trop loin. Votre joh successeur, sans doute, pour nous en ressembler mieux à tous égards, affecte une petite toux mignarde que Madame de Vo... n'entend jamais sans en changer de couleur. Je ne crois pas, entre nous, que vous lui ayez jamais inspiré un in-térêt si tendre. Je l'ai vue ving fois près de lui dire comme cette vieille folle dans je ne sçais plus qu'elle comédie, de la ptifane , Comtin de la ptifane. Auffi , avoit-il profité du très-léger froid qu'il fait depuis quelques jours, pour se munir d'un manchon presqu'aussi long que lui. dont en faisant l'exercice devant la cheminé avec des graces à le faire jetter par les fenêtres, il a caffé une porcelaine très belle . & très rare dont elle étoit ornée. Scavies vous , vous , pu'il y cût an exercice du manchon? Hy ea a pourteet un. La divertifiame chote

LETTRE L. 194 que la jeunesse d'aujourd'hui! & puis; le beau jabot! ah! le beau jabot que portoit.M: le comte l'Non, jamais ce pauvre Monfieur de T... qui, s'il vous en souvient, ne s'épargnoit pas plus les dentelles que les ridicules, n'auroit pur, sans en mourir de rage, vois celui-là à d'autres qu'à lui : figurez vous une fraize! Au dessert, Madame de Vo...qui n'avoit point du tout partagé l'embarras où nous mettoit sa présence, nous a annoncé qu'avec la plus jolie voix du, monde, M. le comte possédoit toutes. les graces du chant; & tout de suite, sans qu'aueun de la compagnie parût le desirer, ils ont, elle, & lui, chanté un duo: très-bien, il faut être juste; mais ce due n'étoit que tendre; & je n'oserois vous dire ce que, par l'expression a qu'ils y ont mise, & le plus gratuitement du monde, ils l'ont rendu. Mon Dieu! les affreuses créatures! Enfin, pourtant tout cela nous a quitté, &. même d'affez bonne heure, graces à la petite poitrine de M. le comte, qui exige, à ce qu'affure Madame de Vo.... des ménagemens infinis. En vérité l'vous avez bien fait de ne pas venir : il auroit été trop douloureux pour vous de voir combien cet aimable petit homme est

LETTRE L. 395 adoré: cela est au point que je doute qu'elle vous eût reconnu; il est vrait aussi, qu'on ne peut pas bien aisément reconnoître tant de monde.

- Oh cà ! présentement parlons d'affaires. Je suis pourtant, toute plaisanterie à part, fort aise qu'elle ne vous ait pas rencontré. Vous autres amoureux, vous êtes quelquefois de la derniere étourderie; que vous vous croyez encore de la plus grande prodence : jamais, quoi que vous m'en difiez, vous ne vous ses riez abstenu de me lorgner; & quoiqu'il y ait quelque apparence que je ne vous l'aurois pas rendu, j'aime mieux qu'elle ne nous ait pas vus ensemble, parce que devant des femmes telles que Madame de V.... ce que vous faites, avec quelqu'indifférence que nous paroissions le regarder, nous fait presque le même tort que ce qui pourroit nous échapper à nous-mêmes. Toutes réflexions faites, quand vous confentiriez à vous rendre chez Madame de N... je ne me soucierois plus de vous y faire venir : elle voit tout le monde; & je ne veux donner en spectacle, ni vous, ni moi. Nous partons d'ici incessamment. Si je me détermine à vous voir à C... (car il n'y a rien encore de moins décidé dans ma

396 LETTRE L. têre ) je vous le manderai. Je ne puis, eussé je même la plus forte envie du monde de m'abuser sur cela, me diffimuler, non les risques qu'il peut y avoir pour moi en vous donnant ce rendezvous : car je ne crois pas en courir : mais toutes les importunités où il m'expose de votre part; &, quoique j'imagine ne me pas tromper à l'état de mon cœur, cette démarche ne m'en fait pas moins trembler. Ah! pourquoi l'amour n'estil que ce qu'il est! Adieu, duc, attendez mes ordres : & puissiez-vous n'avoir pas à vous en louer!



## LETTRE LL

E vous envoie, Monsieur, la copie de deux lettres qu'entre hier, & aujourd'hui j'ai reçues de celle de mes parentes de qui je voulois vous donz ner la fille. Je ne sçais si lorsque vous les aurez lues, vous croirez avoir en corequelque chose à me dire; mais vous me connoissez bien peu, si vous vous slattez que je puisse avoir quelque chose à vous répondre.



## PREMIERE LETTRE

## De Madame de ...

"OUOIQUE, dans l'entretien que "nous avons eu ensemble l'hiver "dernier, au sujet de l'établissement de "ma fille, vous n'ayez pas, ma chere "cousine, cru devoir me nommer "l'homme que vous me proposiez pour "elle, il y avoit, entre ce même hom-"me, & M. le duc de... de si grands rap398 EETTRE L'I.

r de douter que ce ne fût à lui que vous » pensiez pour elle. La chaleur dont » vous m'assurâtes que ses mœurs qui » étoient la seule raison que j'eusse con-" tre lui, n'avoient plus rien qui pût jus » tister mes alarmes, acheva de me » confirmer dans ce que j'en pensois " déjà. Vous vouliez, cependant, m'en » faire une espèce de secret : & , sans » deviner pourquoi vous croyiez ne b devoir pas vous expliquer mieux, je » le respectai. Vous ne m'avez pas mê '» me, depuis, trouvé sur cela la plus " légere inquiétude; &, sans des cir-» constances particulieres dont il y.a : » toute apparence que vous serez bien-» tôt instruite, vous m'auriez toujouss » vu la même tranquillité : mais ces mê-» mes circonstances sont de telle nature, » qu'elles me forcent de vous prier, &: » très-instamment, de vouloir bien me » dire fi c'est au duc de ... que vous avez » pensé. J'ai dans ce cas des choses » très-importantes à vous découvrir; » mais, qui sont telles aussi, que dans » le cas contraire, je ne puis trop soi-» gneusement les renfermer. Je vous » supplie donc, ma chère cousine, de » vouloir bien faire cesser un mystere

region de la Tra et L. I. 399 requi me plonge dans le plus grand des membarras, & dont j'avoue que je m'apperçois pas les motifs. Il m'est de m'a nécessité la plus absolue, & que votre réponse ne se fasse pas long-tems attendre. Je vous serois, même, fort obligée, si vous pouviez en charmes et courier qui vous remettra cette mettre. Je n'attends, pour continuer de me taire, ou pour commencer à marier, que le oui, ou le non que je mous demande, & que, par toute m'amitié qui nous unit, je vous conmitte de ne me pas resuser se pure de ne me pas resuser se par l'amitié qui nous unit, je vous conmitte de ne me pas resuser se par le vous de ne me pas resuser se par le vous con-

· Je vous ai nommés & voici sa réponses.



## SECONDE LETTRE

#### De Madame de...

'EsT avec toute la répugnance » imaginable que je cede, ma chere cou-» sine, à la nécessité où vous même » m'avez mise, de vous éclairer sur le » compte d'un homme de qui il falloit » que vous pensassiez très-bien, puisque » vous lui aviez destiné ma fille. Si quel-» que chose peut me consoler d'une » délation qui est si peu de mon carac-» tere, c'est la certitude que j'ai, que » si votre absence, plus encore que le » très-profond mystere dont ce même » homme couvre sa marche, ne vous » eût pas mise hors de portée de la dé-» couvrir, vous auriez, il y a long-» tems, fait à mon égard, ce qu'avec » tant de regret, je fais aujourd'hui » au vôtre.

» J'étois, il y a près de quinze jours, » chez Madame de C.. j'y jouois; deux » hommes, qui n'étoient point encore » occupés, s'entretenoient ensemble » peu loin de moi. L'un des deux, ar-

LETTRE LL » rivé nouvellement d'une terre fort » éloignée de Paris, où il avoit passé » six mois, prioit l'autre de lui faire » l'amitié de le mettre au courant, parce » qu'il étoit ici comme en pays perdu ; » que, faute d'en connoître la carte, il » étoit allé dire à une femme, du bien » de l'amant qu'elle venoit de quitter, à » une autre, du mal de celui qu'elle ve-» noit de prendre, & qu'enfin, depuis » son retour, chaque instant de sa vie étoit » marqué par de pareilles balourdises. » Après beaucoup de médisances. & » plus encore de calomnies, peut-être, » celui à qui l'autre demandoit des lu-» mieres lui nomma Madame de Li... & M. le duc de... comme vivant ensem-» ble depuis plufieurs mois dans la der-» niere intimité. Il ajouta à cela, que » l'on avoit d'abord été d'autant plus » surpris que cette liaison se sût formée » entr'eux, que le duc avoit jusques-là » affiché plus de mépris pour elle ; mais » que l'exemple de Madame de Vo..... » avoit enfin fait trouver tout simple » ce dernier choix; qu'au reste, il » avoit raison, parce qu'on ne pouvoit » guere être tout-à-la-fois homme à » bonnes fortunes, & difficile; qu'il » falloit, pourtant, que son goût pour

EETTRE LI » Madame de Li... ne fût pas austi vio " lent qu'on le disoit, ou qu'il n'y eût n rien qu'il ne facrifiat à une fantaille. » puisque, cet été même, il avoit pris m Mademoiselle...... Mais que par quel-# ques profusions qu'il eut annonce " ses sentimens pour elle, il s'en étoit " séparé avec la derniere promptituw de, soit par un effet de cette incons. " tance naturelle qu'on lui connoissoit, » soit que cene sut que pour la soustraire » aux fureurs de Mme. de Li.. qui mena-» coit cette sille des dernieres violences. " Perfuadée, ainst que je vous l'ai dit; " que ce ne pouvoit être qu'au duc de... » que vous eussiez pensé pour ma fille , w ce que j'entendois dire de sa liaison n avec une femme si justement décriée, \* ne pouvoit m'être d'une aussi grandé w indifférence, que, sans cette raison, » cela me l'auroit été. Vous connoissez m mon inquiétude pour elle, & vous » concevez aisément tout ce que je croiw rois avoir à me reprocher, s'il arri-" voit qu'elle fût malheureuse par le » choix que j'aurois fait. J'ai donc cru " que, dans la circonstance où je me » trouvois, non seulement la curiosité " m'étoit permise, mais qu'elle me de-» venoit , même, le plus indispensable

EETTRE LE " des devoirs; & que, s'il ne convenoit » pas que j'adoptasse samen, des » rumeurs qui, pour être fort répan-» dues, pouvoient, comme beaucoup » d'autres de ce genre, n'en être point » mieux fondées, je n'en pouvois pas » plus négliger de les approfondir. D'a-» près ces considérations, j'ai été aux en-» quêtes; & tous ceux que j'ai interrogés. » moi-même, ou fait interroger, ont » unanimement confirmé ce que j'avois » entendu dire chez Made, de C... Ce » n'en a pourtant pas encore affez été: » pour moi: souvent, on redit avec » autant de confiance que si c'étoit par » soi-même qu'on en fût instruit, ce » qu'on ne sçait que pour l'avoir enten-» du dire à d'autres : & d'ailleurs, je » ne me ferois point pardonné de con-" damner, fur de simples bruits, un hom-» me de qui vous même m'aviez certifié » le changement. En conséquence, j'ai: » employé, pour observer le duc de.... » des gens surs, & que l'habitude ou » ils font de ce métier, y rend de la » plus grande intelligence. J'ai eu là » constance de les mettre en œuvre, » pendant toute la semaine derniere ;. » mais, avant que de vous rendre ce » que je tiens d'eux, & dont vous ne LETTRE LI.

» devez pas plus douter que vous ne » feriez du témoignage de vos yeux mê-» mes, je crois nécessaire de vous dire » quelle est la conduite que, pour le » public, M. le duc de... tient avec

» Madame de Li... » Soit qu'il rougisse en lui-même d'une » aventure qui, à son âge, lui va si peu, » soit (ce que sa façon ordinaire de vi-» vre, & de penser, me seroit croire » davantage,) il ait quelque femme à » tromper, il ne voit le jour celle là, » depuis quelque tems, sur-tout, que fort » rarement, affecte même, quand il y » va, de prendre les momens où elle a » le plus de monde; &, lorsqu'il lui » arrive d'y souper, de sortir toujours » des premiers, afin, fans doute, » qu'on puisse l'accuser moins de cher-» cher à le ménager des tête à-tête. C'est » apparemment dans la même vue, que » pour affoiblir encore plus les bruits » auxquels il a quelque secrete raison » de ne point donner de consistance, il » ne la suit jamais dans quelque lieu » public que ce puisse être. De vous dire » comment il a pu s'arranger pour faire » goûter le mystere à une femme pour » qui l'éclat a toujours plus été que le n plaisir, c'est ce que je ne ferois pas bien

LETTRE LI. » facilement. On m'a assurée, & cela me » semble, en effet, affez vraisemblable, » que, pour y parvenir, il lui a dit qu'il » traitoit pour lui un grand mariage, que » la perte de son procès, & l'excès de » sa prodigalité lui rendoient égale-» ment nécessaire, & que la publicité » de leur liaison feroit manquer. Quoi » qu'il en soit, toute la sagesse de ses » mesures ne l'en a pas plus garanti » de l'éclat qu'il paroifloit craindre. » On m'a dit envore qu'il se devoit à » un homme qu'il est inutile de vous » nommer, amoureux ainsi que le duc » de... de Madame de Li... qui, piqué de » ce que ce dernier l'avoit emporté sur » lui, pour s'en venger, a d'autant plus » pris de plaifir à divulguer cette affaire, » que par les précautions que prenoit le » duc de... il sembloit plus redouter » qu'elle ne transpirât: & rien n'est plus » certain que ce dernier point; mais il » est tems d'en venir à ce que mes soins » mont appris fur fon affaire avec » Madame de Li...

» Ce n'est jamais que la nuit qu'il la » voit sur lepied d'amant: lundi, jeudi, » & avant-hier, dimanche, enveloppé » dans une redingote de couleur, com-» me vous croyez bien, à ne pas trahir 405 LETTRE LL

" sa marche, à une heure après minuit. " il est entré chez elle par la porte du " jardin dont il a une clef, & chacun » de ces trois jours, n'en est sorti que w peu de tems avant que le jour vînt à » paroître. Une petite voiture qu'il " mene lui-même., & un seul laquais » vêtu auffi mystérieusement que lui-mêw me, l'attendent dans la petite rue... où, » pour peu que vous la connoissez, vous. " concevez aisément qu'à l'heure qu'il » y entre, il ne doit pas avoir à crain-» dre d'être rencontré, ou du moins,

» d'être reconnu. " Voilà, dans la plus exacte vérité, » ma chere cousine, un précis de la " conduite actuelle de M. le duc de ... " Vous sçavez trop quelle est ma façon » de penser pour qu'il me sût inutile de » vous dire quelles sont les résolu-» tions que mes découvertes m'ont fait " former. Que, comme ceux qui voua droient excuser en lui un travers qui » me semble, à moi, n'admettre aucune » sorte d'excuse, ce ne soit qu'aux avan-" ces réitérées de cette femme, & à la n façon dont elle a paru avoir la tête » tournée pour lui, qu'il s'est rendu; » soit, ce que la fréquence de leurs ren-# dez-vousme feroit croire plus volon-

LETTRE LI. v tiers, que le goût l'entraîne vers elle, " c'est ce qui m'est on ne peut pas plus » égal: il ne seroit même que son ami. » que je n'en ferois jamais mon gendre. » Je sçais qu'il pourroit avoir des vices » que des gens, moins au fait du monde » que nous n'y sommes, vous & moi, » pourroient regarder comme plus dan-» gereux pour une femme, que le goût » qu'il a pour les bonnes fortunes; » mais, sans compter que cette manie » est une de celles que les hommes per-» dent le plus tard, parce que, de toutes » celles qu'ils peuvent avoir, il n'y en a » pas qui flatte autant leur amour-pro-» pre que celle-là, je sçais, & par ma » propre expérience, à quel point, dans » un mari, elle peut rendre une fem-» me à plaindre; combien elles les rend » avec nous, durs, injustes, & même » barbares; les affreux conseils que leur » donnent presque toujours contre leurs » femmes, les objets de leurs fantaisies. " & qui souvent, hélas! ne sont que " tropexactement suivis. Jen'ignore pas » davantage, combien il faut qu'une » femme ait de vertu pour résister, soit » au desir de se venger, que tout ce qu'el-» le a à supporter de mépris, & d'hor-

» reurs, peut quelquesois inspirer à la

408 LETTRE LL

» plus raisonnable de toutes, soit à tout » ce qu'entreprennent auprès de l'infor-» tunée qui se contenteroit de gémir, » les gens qui voudroient la consoler, » & à l'ardeur dont sa situation dont » tôt on tard ils se flattent de profiter. » anime leurs poursuites; &, quelque » bien que j'aie sujet de penser de ma » fille, je craindrois de l'exposer à cette » épreuve. La nature me paroît avoir » fait beaucoup pour elle; & j'ai, autant » qu'il m'a été possible, secondé les heu-» reuses dispositions qu'elle me semble » lui avoir données : elle est, enfin, » très-raisonnable; mais elle a l'ame » tendre & sensible : comme elle ai-» mera, elle aura besoin d'être aimée: » & malgré tous les charmes que vous » lui connoissez, ce n'est pas de M. le » duc de... qu'elle peut s'attendre à » l'être. Je connois trop votre façon de » penser pour douter un instant qué » vous ne fussiez la premiere à me con-» damner, si je pouvois donner ma fille » à un homme qui annonce encore dans » ses mœurs tant de déréglement, & » de qui elle auroit si peu de bonheur » à se promettre. On m'a parlé pour » elle d'un homme qui, avec plus de » jeunesse que M. le duc de... nous offre tout

LETTRE LI. 409

w tout ce qui en lui pouvoit nous tenw ter, & de qui, jusqu'à présent, les
w mœurs & les goûts ne nous offrent
w rien que nous puissions avoir à crainw dre; mais, quoique ce parti me conw vienne fort à tous égards, je n'ai abw solument voulu rien terminer sans
w vous. Si votre retour, que vous m'anm noncez pour la semaine prochaine,
w se disséroit, je vous serois obligée de
m me le mander, parce qu'en ce cas,
m j'irois vous voir : dans le cas conm traire, j'attendrai votre retour. Adieu,
m ma très-chere cousine «.



# LETTRE LII.

## M. de Cercey à M le Duc de...

L faut nécessairement, mon cher duc, que vous vous affoiblissiez vos torts beaucoup plus que vous ne me le, dites, & que vous ne le croyez, ou que vous vous soyez fait du caractere de Madame de... une idée bien peu juste. puisque vous vous flattez encore qu'ils peuvent vous être pardonnés. Je ne répondrois pas, à la vérité, de ce que le tems, & d'autres raisons qui, à ce que je crois, du moins, lui parlent en votre faveur plus fortement qu'elle ne voudroit, pourront opérer sur son cœur; mais ce dont je suis aujourd'hui, l'on ne peut pas plus persuadé, c'est qu'elle est actuellement plus éloignée que je ne pourrois vous l'exprimer jamais, ni de se prêter à entendre parler de vous, ni de recevoir de votre part quoi que ce soit. Mes plus pressantes sollicitations, mes importunités redoublées, tout ce qu'enfin, au risque même de lui déplaire, mon amitié pour vous m'a fait

## LETTRE LII.

tenter, rien, dis-je, n'a pu l'engager à jetter seulement les yeux sur la lettre que vous m'avez adressée pour elle, & que, dans l'impuissance où je me vois d'en faire l'emploi que vous desireriez, je vous renvoie telle que votre courier me l'a remise. J'ai, de plus, la douleur, à moins que les choses ne changent confidérablement, de ne pouvoir désormais vous être auprès d'elle d'aucune utilité, par la précaution qu'elle a prise de me faire donner ma parole que jamais je ne lui parlerai ni de vous, ni de votre amour. Plus je sentois de quelle importance il vous étoit que je ne m'y engageasse point, plus j'ai fait d'efforts pour m'en dispenser; mais elle a été inexorable; &, pour n'être pas privé de l'amitié dont elle m'honore, j'ai, enfin, été forcé de lui promettre ce qu'elle s'obstinoit à exiger de moi. Vous me connoissez trop pour croire que je ne lui aie donné cette parole qu'avec l'intention de n'y pas être fidelle; &, d'ailleurs, quand je pourrois l'avoir, dans les dispositions où vous avez mis son cœur, que pourroisje y gagner que de la désobliger sensiblement, &, peut-être, de lui devenir odieux? Quant à sa façon actuelle d'être, elle paroît aux yeux de ceux quila connoissent peu, à cela près de quelques nuages, n'avoir pas changé d'humeur; mais, à quelque point qu'elle se contraigne, même avec nous, sur la situation de son ame, nous la lui sentons, Madame de L. V... & moi, trèscruellement occupée, ainsi je crois que vous pouvez vous slatter de l'avoir rendue fort malheureuse; je doute, au reste, qu'elle ne vous sasse point payer très-cher le triomphe que vous remportez sur elle, mais n'anticipons rien.

Elle m'a chargé pour vous d'une commission: je commence par vous prévenir que ses ordres n'ont rien dont, ne missiez vous même à cette affaire que de l'amour-propre, vous ne deviez être affligé: c'est de vous prier de lui épargner la peine de vous faire resuser sa porte. Il lui semble qu'après vos assiduités de l'hiver dernier, elle ne pourroit, sans se commettre, annoncer entre elle & vous une rupture décidée; mais, si vous l'y forcez, elle ne balancera pas à le faire. Comme, sans paroître: absolument brouillé avec le duc de... vous êtes ensemble, grace encore à vos soins, on ne peut pas plus froi-

## LETTRE LII. dement, & que personne ne l'ignore, elle présume, & avec raison, ce me semble, que cette même froideur justifiera aux yeux du public votre éloignement de chez elle, pour qu'on n'aille pas en chercher d'autres causes. Elle se flatte encore que par de l'affectation à vous montrer par-tout où elle pourra paroître, vous ne l'obligerez pas à fe chercher contre vos persécutions un asyle dans une de ses terres, ou à se tenir constamment rensermée chez elle. Elle exige aussi, que je vous redemande ses lettres: non que, fussiez vous, ce qu'elle ne vous fait pas l'injure de croire, capable d'abuser d'un dépôt sacré pour tout homme d'honneur, elle eût à les craindre; mais elle ne veut pas qu'il existe le plus léger vestige de sa liaison avec vous. Tout cela, j'en conviens, mon cher duc, est infiniment rigoureux; mais, pour peu que vous vous rappelliez d'après quels procédés elle part, je doute, quelque

porté à vous exculer que vous puissiez être, vous ossez l'accuser d'injustice. Je ne sçais si vous avez pu ignorer autant qu'elle vouloit se le cacher à ellemême, que vous aviez fait sur elle une

414 LETTRE LIL

en eût-elle donné d'autres preuves que l'indulgence dont, sur votre fantaisse pour Mademoiselle... elle a usé envers vous, que cela vous ait été possible: mais comment, soit que vous crussiez lui plaire, soit que vous crussiez avoir encore à le chercher, avez-vous pu vous conduire avec elle, comme vous avez fait ? Combien de fois, & avec quelle douceur ne vous a-t-elle point parlé de Madame de Li...? Avec quelle vivacité, moi-même sentant à quel point les bruits qui couroient de votre liaison avec elle, vous nuisoient dans le cœur de Madame de.... ne vous ai je point prié de les faire cesser; & de quel poids vous ont paru, soit sa déplaisance, soit mes prieres? » Que vouliez-» vous que je fisse? me répondez vous : » il y avoit déjà plus de fix semaines que » je vivois avec Madame de Li... quand. » malgré toutes mes précautions, si » Madame de.... a ignoré comment j'é-» tois avec cette femme, elle a sçu, du » moins, que je la voyois quelquesois. » N'osant point, dès-lors, rompre avec » elle, à cause de sa méchanceté, de son » manque si connu de tous principes ». » de la peur qu'elle ne découvrit que » c'étoit à Madame de... que je la sacri-

LETTRE LIT. » fiois, & des violences où cette décou-» verte pouvoit la porter, je me cher-» chois, & vainement, un successeur. » C'étoit même, autant pour la déter-» miner à m'en donner un, que pour » sauver Madame de... de ses soupçons, » & de sa fureur, que j'avois pris Ma-» demoiselle.. pour qui je n'avois quele » goût le plus médiocré. Le magnifique expédient, quand vous en aviez tant d'autres! en quoi! ne pourrezvous donc jamais prendre que des femmes que vous n'oseriez quitter! n'aviez vous pas avec Madame de Vo... affez senti la cruanté d'un pareil esclavage; &, à peine dégagé de ces méprifables chaînes, falloitil que vous en prissiez de plus odieuses encore! Les sens! les persécutions redoublées! Ah! duc, étoit ce dans la position où vous étiez, que les premiers devoient avoir sur vous tant d'empire, & que les autres pouvoient l'emporter sur ce que vous deviez à une femme charmante à tous égards, & sur ce que vous vous deviez à vous-même! Mais vous n'aimiez pas véritablement Madame de... non, duc, vous ne l'aimiez pas; & je le sens par moi-même. Aussi jeune, aussi ardent, ayant vécu dans le même tourbillon que vous, aussi exposé, peut-être,

316 LETTRE LIL.

aux agaceries, & aux basses avances de ces mêmes femmes que votre foiblesse rend si dangereuses pour vous, voyez, depuis que je suis attaché à Madame de L. V... quelle a été, & constamment. ma conduite. L'amour & l'estime ont à tel point fermé mon cœur à tout ce qui n'est pas elle, que, de quelque sévérité qu'à certains égards sa tendresse pour moi ait toujours été accompagnée, il me semble qu'elle est la seule femme qui existe dans la nature, Eh quoi! toujours des surprises des sens! toujours la fureur des bonnes fortunes! toujours des femmes qui, à la honte de leur sexe, ne devroient, quels que puissent être leurs charmes, n'être jamais que l'horreur du nôtre! Vous ne sçaviez comment la quitter? mais pouviez-vous ignorer combien aisément on détermine ces sortes de femmes à l'inconstance? N'aviez-vous pas, au défaut de tout autre prétexte, des terres où vous réfugier; & aviez-vous assez oublié sa facon de penser pour croire qu'une absence de quinze jours seulement, n'eût point placé dans son imagination quelqu'autre que vous? Quel choix! grand Dieu! quel choix! dans quelle position! & qui trompe t il! en vérité! cela est inLETTRE LII. 417 croyable! mais laissons ces inutiles réflexions.

Vous voulez, dites vous, quitter Madame de Li... & même avec le plus grand éclat. Si c'étoit uniquement dans l'espoir de vous ramener Madame de.... que vous vous imposassiez ce sacrifice, pour peu qu'il vous fût onéreux, je vous dirois de ne le pas faire; caril est plus que douteux qu'elle vous en récompense jamais: mais vous le devez à votre gloire, plus blessée que vous ne le croyez, peut-être, de ce qu'à votre âge, une femme si généralement méprisée vous engage. Quant à l'éclat, ne considérassiez vous dans cette occasions que votre propre intérêt, bien loin de le chercher, vous l'éviterez le plus soigneusement du monde. N'ajoutez rien, croyez-moi, au ridicule dont vous couvre déjà cette liaison : quoiqu'il y ait, de plus, à parier que Madame de Li... à quelque point même que vous paroilsiez lui tourner la tête, ne vous aime pas plus qu'elle n'a aimé aucun de vosprédécesseurs, il n'en est pas moins certain que, si votre inconstance ne peut avoir le droit d'affliger son cœur, elledésespérera son amour-propre; & que,... si vous y joignez toute la publicité que AIS LETTRE LIL

vous méditez, vous ne la portiez aux dernieres violences, & par conséquent à des éclats qui pourront commettre cruellement Madame de... si Madame de Li... vient à la croire sa rivale. Sans compter que vous avez assez de torts avec Madame la duchesse, pour vous en épargner quelques-uns de plus, vous ne pouvez, à mon sens, & pour vousmême, vous abstenir trop soigneusement de tout ce qui peut la faire nonmer dans cette circonstance ci , parce \ qu'il est de toute certitude que, si elle l'est, rien ne pourra la faire consentir à vous revoir, & qu'il est possible que si vous êtes assez sage pour n'y rien. ajouter , le tems , plus encore ce penchant secret qui, malgré elle-même, lui parle pour vous, lui fasse oublier vos torts actuels. Si vous m'en croyez done, vous ne direz rien à Madame de Li... qui puisse, ou lui faire prévoir vos in-tentions, ou la mettre au fait de vos sentimens; point de querelle, ni de ce scandale, qui, en donnant une célébrité qui ne peut jamais satisaire qu'un fat, commet toujours un galant homme & cause quelquesois le repentir du reste de sa vie: n'oubliez pas plus que vous ne pouvez trop ménager sa vanité, que

LETTRE LIL vous ne sçauriez trop éviter de vous donner en spectacle; mais fur différens prétextes qui ne vous manqueront pas, dès que vous voudrez en chercher, & en la flattant, sur-tout, d'un retour prochain, allez vous-en dans une de vos terres; ou si l'état actuel de votre ame vous rend redoutable le séjour de la campagne, allez dans votre gouvernement, & restez y jusques à ce que vous scachiez Madame de Li... arrangée avec un autre. Tout adoré d'elle que je vois que vous croyez l'être, j'ose vous répondre que votre exil ne sera pas bien long. Ne vous fiez point, pour vous livrer sans scrupule à vos mouvemens, fur l'impossibilité où elle est, selon vous, de deviner Madame de... Je sçais que cette derniere étant absente de Paris, depuis près de cinq mois; & vous, ne l'ayant, depuis ce tems-là, vue qu'une seule fois, & encore comment, & au milieu de quelle foule! il n'est pas fort à présumer que ce soit à elle que Madame de Li... doive se croire sacrissée; mais si vous vous rappellez que soit, comme je le crains beaucoup; que vous ayez; plus que vous ne l'auriez dû, ébruité vos desseins sur elle, soit que vos asseduités auprès d'elle, aient feules suffi

S. 6

pour donner des idées à Mme. de Li.? elle vous en a, de votre aveu, parlé plus d'une fois; & que vous-même, vous excusez de ne l'avoir pas quittée plutôt, sur la peur que vous aviez qu'elle ne découvrît que vous aimiez la duchesse, il ne vous paroîtra plus si peu vraisemblable que la réputation de cette derniere ne dépende beaucoup de la façon dont vous vous conduirez. Patience, prudence, & discrétion sont donc les seuls points que je croie avoir à vous recommander, & sur lesquels, connoissant votre sougue comme je fais, je crois, en même tems, ne pouvoit insister trop.

Le tems de mon départ pour la cour n'est point encore déterminé: j'attends, pour m'y rendre, les derniers ordres du ministre. Comme je dois avoir avec lui plus d'une conférence, j'y resterai sûrement quelques jours, & ne puis vous donner que là le rendez-vous que vous me demandez. La tristesse où je sens Ma lame de... beaucoup plus que je ne l'y vois, ne me permet pas de la quitter, & de me rendre à Paris comme vous le desirez. Dans la situation où sont les choses, je ne puis, ni ne dois me prêter plus au voyage que vous se-

riez tenté de faire à M... & à la priere que vous me faites de m'y trouver. Quoique nous en foyons ici éloignés de plus d'une lieue, c'en est à peu près la route: il se peut que votre Madame de Li... vous fasse observer: si cela étoit, elle ne manqueroit pas de croire que ce seroit Madame de... que vous y seriez venu chercher; & même ne le pouvant, ne l'en diroit pas moins. C'est un danger que je ne puis, ni ne dois contribuer à lui faire courir; & j'aime à me slatter que vous penserez, sur cela, commemoi.



## LETTRE LIIL

M. de Cercey à M. le Duc de...

Vous rejetteriez, je crois, moins facilement sur ma lenteur à vous répondre, les nouvelles imprudences qui viennent de vous échapper, si vous vous rappelliez & la commission dont vous m'aviez chargé auprès de Mme. de... & la sorte d'injonction que vous m'avieze faite de ne vous écrire que quand jepourrois vous en mander le succès, quel qu'il put être. Vous même, ne mecroyiez pas alors aussi facile qu'il vous le paroît aujourd'hui, de la déterminer à recevoir votre lettre. Vous semblezavoir quelqu'envie de me blâmer d'avoir employé tout un jour à tâcher de l'yfaire consentir; mais vous auriez beaucoup plus de sujet d'accuser de tiédeur mon amitié, si, croyant que je pouvois m'en tenir à ses premiers resus, je n'eusse point poussé mes sollicitations auprès d'elle, juiqu'à la plus fatigante importunité; & je ne vous cache pas que je me serois

LETTRE LIIL reproché à moi-même de n'avoir point été jusques-là. En retardant ma lettre de vingt-quatre heures, je n'ai donc fait que ce que vous-même aviez exigé de moi. Il est vrai, pourtant, que si je vous eusse cru capable d'aller si vîte sur une chose que tant de raisons vous désendoient de brusquer, je vous aurois donné plutôt ces mêmes conseils que vous vous plaignez d'avoir reçus trop tard, quoiqu'entre nous, je doute fort que vous en eussiez plus cru l'amitié que votre impétuosité naturelle. Je suis trèssincérement affligé pour vous, & beaucoup plus encore pour Madame de...de la précipitation dont, malgré tout ce qui auroit dû vous le défendre, vous venez de quitter Madame de Li... & de l'éclat que vous avez cru devoir y mettre; & je ne doute point que vous ne soyez affecté sur cela du même sentiment que moi, lorsque vous sçaurez que cette derniere vient d'écrire à l'autre une lettre pleine d'insolence, de fureur, & de menaces. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel état une insulte qui ne pouvoit point être plus prévue qu'elle n'étoit méritée, a mis Madame de... & avec quel désespoir elle se voit l'objet de la rage & de la calomnie

424 LETTRE EIII. d'une femme avec qui elle est si peu faite pour avoir quelque chose à démêler. Dans son premier mouvement que, quoiqu'elle ne me le dise point, je la crois actuellement bien fâchée d'avoir fuivi, elle lui a fait réponse. Comme dans le même mouvement, elle a brûlé la lettre qu'elle en avoit reçue, je ne sçaurois vous l'envoyer; mais, vous trouverez ci-joint, & par son ordre, asin que vous puissiez mieux juger de l'état des choses, du ton qu'on a cru pouvoir se permettre avec elle, la réponse qu'elle y a faite. Ce seroit, sans doute, vous faire injure, que de vous supposer sur cela un seul instant capable d'envisager de sang froid les suites cruelles qu'entraîne votre imprudence, & à quelle point elle commet une femme qui, à toutes fortes de titres, mérite tant d'égards, & à qui, vous personnellement, en deviez plus que personne. Par le même motif, je ne vous presserai point de chercher à réparer une chose irréparable, peut être; mais qu'il ne vous convient de croire telle, que, quand l'inutilité de vos efforts, vous en aura convaincu. Duffiez-vous, pour la calmer, être obligé, pour quelque tems, de vous raccommoder avec Mme de Li...

LETTRE LIII. eussiez-vous même, pour cela, la plus horrible répugnance, il n'y a point de facrifices que vous ne deviez à Mme. de.. & que, dans cette circonstance, l'honneur ne vous prescrive autant que l'amour. Tâchez, enfin, non seulement de fermer la bouche à cette furie, mais de retirer de ses mains la lettre dont je vous envoie la copie, & dont, mieux encore que Madame de... je sens toute la conséquence. Elle ne devroit pas naturellement être tentée de la montrer; &, detoute autre qu'elle, je ne le craindrois pas; mais, que n'y a-t-il pas à redouter d'une femme qui n'a jamais sçuse respecter, qui n'a plus rien à perdre, & que la fureur aveugle?

A l'égard de vos sentimens pour Madame de Li... tout ce que je puis vous en dire, & tout ce que je crois que vous devez vous en dire vous même, c'est qu'il ne peut y avoir rien de plus inutile pour vous, que de vous obstiner, ainsi que vous me paroissez dans l'intention de le faire, à les lui conserver; & je crains fort que l'avenir ne vous consirme le jugement que j'en

porte ici.

Je suis toujours sur le tems de monwoyage à la cour, dans la même indé426 LETTRE LHÍ.

cision; & je ne sçais pas davantagequand nous quitterons C... Vous devez aisément sentir que ce séjour devient plus cher que jamais à Madame de... & que ce ne sera pas ce moment-ci qu'elle choisira pour reparoître dans un lieu où elle se croit (eh! dans quel genre enco-re)! l'objet des propos publics: & mê-me sans cette raison, l'état actuel de sa santé ne lui permettroit pas ce déplacement. Je crois entrevoir aussi, qu'elle craint de vous rencontrer; & qu'elle voudroit bien ne retourner à Paris que lorsqu'elle pourra se flatter de pouvoir soutenir tranquillement votre présence, s'il arrive que le sort la serve assez mal pour vous officir à ses yeux. Je ne sçais même, si voyant que la fin de nos affaires nous y rappelle incessamment, Madame de L. V... & moi, craignant dans la position présente de s'y fixer; ne voulant pas non plus, dans la crainte de nous gêner, accepter la proposition que nous lui faisons tous deux de rester ici autant qu'elle pourra le desirer, son intention n'est point d'aller dans ses terres de Bretagne. Des propos jettés au hasard, peut-être, le fruit des rêves d'une ame agitée, sont la feule chose qui puisse me faire juger de

LETTRE LIII. 427 ce qu'elle médite: aussi, à cet égard, me garderai-je bien de rien affirmer. La seule chose sur laquelle je ne la vois point varier, est la crainte de vous rencontrer; & cette crainte est si vive, qu'elle sussit pour l'entraîner fort loin d'un lieu que vous habitez.

Adieu, songez, de grace, à tout ce que je vous recommande: n'oubliez pas davantage que vous n'avez point un moment à perdre: conduisez-vous, enfin, de façon que Madame de... n'ait pas à vous reprocher d'avoir fait, à tous égards, le malheur du reste de sa vie; & mandez-moi, je vous prie, le plutôt que vous pourrez, si vous aurez, ou non, pu gagner quelque chose sur l'esprit de cette exécrable femme.



# LETTRE LIV.

## Madame de... à Madame de Li...

Le ne suis pas surprise qu'il vous soit plus doux de vous croire une rivale, que de n'attribuer qu'à vous-même le malheur qui vous arrive de n'être pas aimée autant que vous croyez toujours que vous devez l'être; mais il me paroît fingulier, je l'avoue, que, de tant de personnes sur qui, dans la supposition qu'il vous plaît de faire, vous pourriez le rejetter, je sois la seule que vous en accusiez. Si M. le duc de... ne répond point comme vous le desiriez, ni aux bontés que vous convenez vousmême que vous avez pour lui, ni aux fentimens que vous imaginez qu'il vous inspire, ce n'est surement pas à moi, ni peut-être, plus à d'autres, que vous devez une indifférence qui peut avoir beaucoup d'autres causes, que la cause que vous lui donnez. Quand, d'ailleurs, il m'aimeroit, seroit il absolument impossible que ce fût en pure perte pour lui? Il se peut, quoi que vous en veuil-

LETTRE LIV. liez croire qu'il y ait des femmes à qui. l'ingratitude coûte moins que la recon-. noissance; & le hasard a pu très-bien. faire que je fusse du nombre de celles là. Vous me demandez une explication! vous flatter, ainfi que je vois que vous l'avez fait, que je pourrois m'abaisser jusques à vous satisfaire, n'est, peutêtre, pas ce qu'il y a de moins singulier dans votre conduite & dans vos idées. Le duc de... m'aime, ou ne m'aime pas: c'est à vous de choisir; & c'est tout ce que j'ai à répondre aux menaces où vous osez vous emporter contre moi. Si je ne rendois justice qu'à l'une de nous deux, je vous craindrois, peutêtre; mais je me connois; & vous voudrez bien que cela me suffise. Il n'appartient pas à tout le monde de pouvoir noircir la réputation d'autrui. Je sçais qu'il n'y en a pas, quelque bien établie qu'elle puisse être, qui soit à l'abri de la calomnie; mais je n'ignore pas davantage qu'elle n'a fur les hommes qu'un crédit bien passager, lorsque l'objet qu'elle se choisit est en possession de l'estime du public, & que le calomniateur est depuis long-tems l'objet de son mépris. Vous pouvez donc inventer & débiter sur moi, autant d'horreurs qu'il vous plaira: je me montrerai, Madame; & vous verrez que, de nous deux, je ne serai pas celle à qui vous aurez nui le plus, si, cependant, quelque chose peut encore vous nuire. Quant aux sacrissces que vous osez exiger pour prix de votre silence, je n'ai pas plus à vous en faire, que vous n'avez, vous, à m'en prescrire; mais je sçais ce que je me dois; & vous en prositerez peut-être.



# LETTRE LV.

M. de Cercey à M. le duc de ...

E viens enfin de recevoir mes ordres: je pars; & j'allois vous en donner avis, lorsque votre lettre est arrivée. J'ai, sur le champ, été porter à Madame de... le billet qu'elle renfermoit. Elle a, ainsi que je m'en doutois, refusé de le lire; mais comme je le croyois aussi, n'a pu jetter les yeux dessus, sans le mouvement le plus marqué. Ce qui m'a prouvé que je ne m'étois pas trompé lorsque j'ai cru qu'elle se reprochoit vivement d'avoir fait réponse à Madame de Li... est le sentiment de plaisir qu'elle a paru éprouver en revoyant sa lettre; sur tout le reste, elle affecte une indifférence que l'état de sa santé, la distraction où elle est perpétuellement plongée, des soupirs qui lui chappent malgré elle, de tems en tems, a la tristesse profonde qui est peinte dans ses yeux, ne démentent que trop: encore une fois, vous l'avez rendue cruellement à plaindre; eh! de quelle

### 412 LETTRE LV.

femme avez-vous fait le malheur! Vous n'en auriez pas, à ce que je crois, moins de tort, de conclure de l'état où vous la réduisez, que sa colere contre vous ne sera pas éternelle. Ou je la connois bien mal, ou la fierté de son ame rendra fort inutile tout ce que vous tenterez pour vous la ramener; & je suisfâché pour vous, de vous voir déterminé à l'essayer. J'aime du moins à meflatter, en vous voyant former un projet dans lequel, peut-être, l'amour vous fortifie beaucoup moins que la vanité, que vous ne pousserez point les choses au point où elles deviendroient pour elle de l'importunité, & ce qu'après ce que je vous ai dit de sa part sur ce point, elle ne pourroit regarder de la vôtre que comme une nouvelle insuke. Peut-être, avec des torts moins marqués, le parti le plus sensé que vous pussiez prendre auprès d'elle, seroit-il le parti qu'elle vous défend; l'amour, quelque desir qu'il puisse avoir de pardonner, a souvent besoin qu'on l'y sollicite; mais je doute, que, dans une of currence où le cœur a été très vivement blessé, il ne faille pas lui laisser le tems de s'affoiblir l'injure qu'on vient de lui faire; & que le meilleur moyen de

LETTRE LV. dele rendre irréconciliable, ne foit pass de lui présenter l'objet de son ressentiment, avant qu'il fente le befoin de pardonner. l'imagine aussi que notre marche dans ces fortes d'occasions doit être bien moins réglée d'après notre propre caractere, que d'après la façon de penfer de la personne que nous avons outragée; &, ou je me fais de Madame de... une idee très fausse, ou des empressemens marqués de votre part, surtout après qu'elle vous les a fi sévérement défendus, ne feroient qu'achever de la révolter contre vous. Comptez donc ici moins sur l'amour que vous lui' aviez, peut être, inspiré que sur la haine à laquelle vous l'avez sorcée. Souvent une femme ne nous pardonne que parce qu'elle s'est mise dans le cas de ne pouvoir faire autrement; encore y en at-il, sur-tout de celles qui ont de la dignité dans le caractère, sur lésquelles cette raison est sans pouvoir! & qui ar-ment mieux vivre dans toutes les horreurs d'une passion mallieureuse, que de subir l'ignominie qu'elles attachent à la réconciliation; & c'est ainsi que pense Madame de... D'ailleurs, si com-nie je le crois, vous éstez, parvenu às lui plaire, vous n'ignorez par combien Tome VII. Part, II.

LETTRE LV. peu elle a donné à son sentiment : & il est tout simple que, moins elle lui a fait de sacrifices plus elle conserve de. fierté. L'ai cru aussi , lorsque je lui ai remis sa lettre à Madame de Li... entrevoir qu'elle ne doutoit point que ce ne fût à un renouvellement de liaison avec elle que vous deviez la condescendance qu'elle avoit eue de vous la rendre; & j'ai fait tout ce qui m'a été possible pour lui faire perdre cette idée, quoiqu'à vous parler naturellement, je. la partageasse avec elle. Vous m'assurez que vous n'avez pas eu besoin pour cela, de passer par l'humiliation du raccommodement, & que Madame de Li...a cru se venger mieux de vous en s'arrangeant avec un autre, qu'en vous rengageant dans ses chaînes. Il n'étoit pas à présumer que ce seroit ce par-ti-là qu'elle croiroit devoir prendre; mais l'amour propre de ces femmes-là a, je le vois, une marche plus irréguliere, & moins aifée à deviner que nous. ne pensons. Vous êtes, entre nous, plus heureux que vous ne méritez. Je crois Madame de... déterminée enfin à aller passer quelques mois en Guyenne. avec Madame de T ... qui ne doit plus revenir que l'été prochain. Ge qui me

LETTRE LY. fait penser que c'est à ce parti qu'elle s'est sixée, c'est qu'elle vient d'écrire à son amie; & que j'ai senti, par ses discours, qu'elle craignoit que le voyage qu'elle méditoit en Bretagne, & dont elle n'avoit pas de motifs raisonnables à apporter à son mari, ne donnât à celui-ci à penser, & que, toute innocente qu'elle est, elle a voulu éviter ses commentaires. Il ne peut effectivement que trouver tout simple qu'elle ait envie d'aller voir une semme à qui la parenté, & l'amitié la lient également. Adieu, je pars : e'est après demain que le roi signe mon contrat : l'affaire de la duché est dans le meilleur train possible. Ma façon de penser m'auroit rendu ce titre fort indifférent, si Madame de L. V... en m'épousant, ne m'eût sacrifié le sien. Plus elle m'a prouvé qu'elle n'y tenoit pas, moins je me suis cru permis de ne point travailler à le lui rendre. Adieu, encore une fois : ce soir je vous en dirai davantage; mais je vous préviens que je n'aurai rien de plus consolant à vous dire que ce que je vous écris ici.

438 LETTRE LVI.
nuel que, tout pémble qu'il lui étoir,
il apportoit à vous déguiser ses sentimens, qu'au peu d'intérêt que, quoi
que vous en dissez ; vous aviez d'y lire,
le bonheur de vous voir les ignores.

Vous ferez, selon toute apparence, surpris que j'entre aujourd'hui dans des détails dont le tems doit vous paroître également passé pour tous deux. Comme, à quelques égards, j'en porte le même jugement, & que je puis, d'ail-leurs, avoir plus d'une raison de ne me les rappeller qu'avec douleur, je ne m'en serois pas moins fait grace qu'à vous-même, si j'eusse pu ignorer que, lors de notre rupture, vous m'avezpeinte comme la coquette la plus dangereule que vous eussiez jamais rencontrée; & que, persuadé sans doute, que mes lettres prouveroient incontestablement ce que vous avanciez, vous avezcru pouvoir vous permettre de les mon-trer aux perfonnes que vous vouliez convaincre de la justice du reproche que vous vous croyiez en droit de me faire.

J'ai d'autant moins envie de me plaindre d'une chose qui, si vous me permettez de vous le dire, n'est pas dans les regles les plus strictes de l'honneur LETTRE LVI. 4377

gon, un peu amere, peut être, dont
vous me reprochez mon sience, & & Qu'après votre conduite avec moi,
le principe qu'elle a eu, & la constance dont elle a été, je pourrois, sans qu'il y eût de quoi m'accuser d'y mettre
trop d'humeur, trouver un peu déplacée: passez-moi, à votre tour, une lenteur, dont, eût-elle même eu les caufes que vous lui supposez, vous seriez
si peu en droit de vous plaindre.

Si, pour me prouver mieux combien vous mettez dans cette occasion, d'ardeur & de sincérité, vous avez en besoin-de me paroître n'attendre qu'avec l'impatience la plus vive, le résultat de mes réslexions, ou l'esset de mes sentimens, pour pouvoir m'assurer que je ne me trompais ni à ce que je croyois panser, ni à ce que je croyois sentir; j'avois besoin, aussi, de tout le tems que

ie me suis donné.

Enfin, je suis décidée: mais, avant que de vous apprendre l'impression que j'ai reçue de la proposition que vous me faites, je vais vous dévoiler un cœur air quel il faut que vous vous soyez considérablement trompé, puisque vous avez cru y trouver de l'artisice', & qui, fans doute, a moins dû au soin conti-

Si c'est (ch ! de quelle autre, equestet, pourriez-vous partir!) la complaisance que j'ai eue de vous écrire. en même tems que, je vous protestois que jamais vous ne me rendriez fensible, qui, combinée par vous, avec la rélistance opiniatre que je vous ai opposse, vous a fait penser que, si je ne croyois pas qu'il me sut permis de récompenser vos desirs, du moins, je croyois qu'il ne m'étoit pas défendu de m'en amuler, je commence par ypys déclarer qu'il vous est impossible, quelqu'envie que vous en ayez; de m'en blamer plus que je ne m'en suis blamée moi -même; que j'ai craint plus que vous ne pensez, l'idee qu'elle devoit vous donner de moi; & que même je ne me fuis pas toujours diffimulée combien les luites pouvoient m'en faire repentir. Cependant, je l'ai ene : ni les risques qui y étoient attachés, ni les reproches que je m'en famois, ni même ce que vous pouviez en penser, rien: ne put me déterminer à me priver du seul bonheur qui me restar; si vous due ques monsumons brobse vie none le répete encore, your m'avez mal connue; mais, comme vous le dire, s'eft.

LETTRE LVI. 441'
pas vous en convaincre, c'est en vous
exposant les mouvemens les plus se

crets de mon ame, coux même qu'autrefois j'ai eru devoir cons encher le plus lévérement, que je vais tâcher d'y

parvenir.

Soit que, comme le bruit en courut alors, vous fulliez changé par le nroi dinne commission seesete auprils ade quelques fouverains de l'Europe, ou que pour voyager, vous n'eussiezadantres motifs que votre propre gaût,. lorsque je parus dans le monde, vous n'étiez pas en France, & vous n'y revintes même que fortilongitems après ; mais vous n'y otiez pas inpour cela, plus oublié : plusieurs femmes abusées, . rtrahies, même irrémissiblement perdues; ce qu'enfin vous appollez entre vous, des aventures d'éclat, y avoient : sh' pien fondé votre réputation, qu'à votre retour, vous la retrouvâtes toute entiere.

Ge sut au palais Bourbon où jétois avec ma belle-mere allé faire ma cour à Madamé la duchesse, que je vous vis pour la premiere sois : comme vous y énezavant nous, que pendant long-tems on ne vous nomma point, & que l'envie que vous avec de plaire à Mada-

442 LETTRE LVI.

me de R., à qui, en ce moment, peutêtre, vous ne croyiez point pour le fracas, le goût que peu d'instans après vous lui découvrîtes apparemment, rien ne me dit que c'étoit le duc de... que j'avois le malheur de rencontrer ; & ainfi que vous le verrez, cette ignorance qui me laissa saucun secours, exposée à toute la force de la premiere impression, me coûta bien cher. Tout ce qu'autant à la façon dont vous parloit la princesse, qu'à votre air noble & distingué, je pus juger de vous, c'étoit qu'il falloit que vous fussiez un homme de la plus grande qualité. Sans paroître faire à moi cette attention dont en ce tems là l'on m'honoroit, vous vintes à ma belle-mere. Je crus que l'habitude où j'étois de recevoir des hommages, étoit la seule chose qui me fit une peine de l'indifférence marquée que vous eûtes pour moi; & je ne comprenois pas en moi même comment il se pouvoit qu'étant naturellement si peu flattée de plaire, je susse, pourtant, si piquée de paroître ne vous plaire pas.

Quoique Madame de... vous reçût avec les égards que vous deviez en attendre, je crus voir dans le mainLETTRE LVI. 445.
tien, & dans le ton qu'elle prit avec
vous une sécheresse qui m'étonna d'autant plus que je la sçavois moins de
son caractère, & qu'il me parut aussi
plus difficile que l'on pût en avoir tant
avec vous.

Pendant que la douleur de vous voir si froidement accueilli par elle, so joignoit en moi, à la furprile que j'en éprouvois, on vous nomma. Votré renommée n'étoit que trop venue jusques à moi; & je ne sentis plus que de la confusion du vis intérêt que je prenois à un homme que, malgré tout ce qu'il offroit de séduisant, cette même renommée m'en annonçoit si peu digne. Ce seroit vainement que je tenterois de vous peindre le trouble où m'avoit jettée votre présence, jusques à quel point, seulement à vous appercevoir, allerent le désordre & le bouleversement de mes sens; 80 avec quelle rapidité, & quelle violence j'étois entraî. née vers vous. Jamais, quelqu'idée que j'eusse pu m'en faire, je n'aurois imaginé que les effets d'un sentiment quel qu'il put être, fussentitout à la fais in subits & si peu prévus # 85 quand il me seroit possible de vous peindre cette étongante fituation, ni

vous, qui n'avez jamais connu l'empire du panchant, mi même beaucoup de fammes, à qui se même beaucoup de fammes, à qui se même beaucoup de fammes, à qui se même pour selles l'ammeur le plus tendre, que l'on parvient à faire croire qu'on leur en inspire a que l'on séduit, mais qu'on ne touche pas; & qui, si on les est laissées à elles mêmes, n'auroient jamais qu'aveç l'indissérence la plus prosonde, ce même objet qui finit par avoir sur elles les plus grands droits, ne pouver point ne pas regarder comme une fable l'histoire de ce qui se passoir dans mon cœur.

Du moment que je vous eus vu; sien ou de ce qui vous échappoit, ou qui, de quelque façon que ce fit, pouvoit avoir avec vous une forte de relation, ne me fut indifférent. En vous voyant si peu ressembler au portrait que, cent fois, savois entendu saire de vous (car ce jour là, je n'aurois pas été la seule qui en leuse jugé comme je faisois), j'admirois en moi même, jusques où le public peut-quelque fois pous en la justice e mais ; soit impossibilité de avous contraitdre llougit tems, ou que Madame de R... pous qui vous vous impossemme gêne si enneile,

EUTTRE LVI vons fit fentir, par la lenteur des progrès que vous faifiez sur elle, qu'elle regretspit plus en vous les moyens, de plaire qui vous étoient familiers, qu'elle ne prisoit les graces nouvelles dont yous vous pariez, vous ne tardâtes. sas à vous montrer fous ce même almed qu'elle sembloit vous redemander. .. mais, que n'avoit-elle mes veux! Vous vous reprites donc : la légéreté de votre ton avec les femmes, déjà, selon moi, trop grande, quoique sont restreinte par l'un ou l'autre des motifs que je dus vous supposer; fut biensôt portée à un si haut point ; que malgre l'extrême politesse dont vous l'accompagniez, il ne me fut plus possibles comme je le destrois, de me tromper à l'idée que vous aviez d'elles; & cet air de confiance que, sans doute, par l'habitude de le prendre, je vous ai vu, Fors-même que vous vouliez le plus en paroître corrigé, & que vous crutes devoir aussi faire raparoître, ne me permit pas davantage de me méprendre à l'opinion qu'intérieusement vous aviez de vous.

Chacun selon toute apparence, comme la façon de voir, a la façon d'aimen es especial même, affer que la

246 LETTRE LVI. derniere tient toujours un peu de l'autre; & ce qui pourroit me confirmer dans cette opinion, c'est qu'ennemienée des ridicules, & sur-tout des ridieules que vous eûtes ce jour-là, quelque cher que dès-lors vous me fussiez. (& vous me l'étiez déjà tant, qu'il n'à pas été possible que, depuis, vous me le devinifiez davantage), l'impression. que je recevois de vos défauts, étoit si vive, & m'accabloit au point que j'étois auffi tentée de vous prier de me les épargner. que si, en partageant messentimens, vous euffiez été dans le cas de craindre ce qui auroit pu me faire regretter de les trouver dans mon ame. Lorfque vous crûtes avoir assez montré que vous n'étiez-là-que pour Madame de R... & qu'elle eut à fon tour, assez prouvé qu'elle vous en sçavoit tout le gré possible, vous dis-parûtes. Malgré le sentiment de douleur qui s'étoit emparé de moi, dans le même instant que j'avois sais votre goût pour elle, & la désagréable position où, en vous exposant sans ménagement, ainsi que vous veniez de le faire, à la dérision des gens sensés, vous m'aviez mise d'ailleurs, tout, avec vous, disparut pour moi dans la nature; & je ne sçais si je n'eus pas plus de peine encors

LETTRE LVI. 447 à vous pardonner votre départ, que le motif qui vous avoit conduit au palais Bourbon, & même, quelqu'affigée que j'en suffe, le peu d'impression que j'a-

vois paru faire sur vous.

Quoiqu'il ne soit possible qu'on ait dans l'esprit plus de graces que n'én a Madame la duchesse, sur tout avec les personnes qu'elle veut bien distinguer; qu'elle nous eut, ma belle-mere & moi, mises dans cette classe; & que ce ne stit jamais aussi fréquemment que l'aurois desiré, que l'on me menât lui saire ma cour, jamais je ne pourrois vous peindre l'excès de l'ensui dont, dès que je ne vous vis plus, je me sentis accablée, la vivacité du desir que j'avois de me retrouver seule avec moi-même, & à quel point, ensin, mon cœur me tourmentoit.

Cependant cette sécheresse si visible que vous avoit marquée ma belle-mere, ne me sortoit pas plus de l'esprit, que votre idée même, dont, toute importune qu'elle m'étoit, rien n'avoit le pouvoir de me distraire. Aussi tôt que nous sûmes seules, moins encore, peut-être, pour en apprendre la cause, que pour me procurer le plaisir d'entendre parler de vous, de quelque saçon que ce sûr,

748 LETTRE LVI. & d'en parler moi même, je la lui de? mandai : elle me répondit » qu'elle s'é-, tonnoit qu'après vous avoir entendu = » nommer, je pusse avoir à lui mire cette » question. Elle ajouta que, quoiqu'al " fut possible, & qu'elle eut même tout » sujet de croire que je ne vous avois w point donné l'idée d'un nouveau trions-» phe, elle n'en avoit pas moins dû en " agir avec vous, comme elle avoit " fait, parce que, si dans ce moment,. » vous n'aviez point paru l'avoir, il » n'en étoit pas plus certain que vous » ne l'eussiez point; qu'il étoit même : » probable que, n'étant point encore » assez bien avec Madame de R... pour » lui donner impunément de la jalousie, -» vous aviez masqué les vues qu'inté-» rieurement vous pouviez avoir sur » moi; que sa présence à elle avoit, » aussi, pu vous forcer à les déguiser; » que n'eussé je, même, pour moi, que » de ne m'être encore donné aucun » travers, ma conquête avoit trop de » quoi flatter votre vanité, pour qu'elle » plit croire que soit un jour, soit un » autre, vous ne tentassiez point de la .» faire; & que, d'après cette supposi-» tion, elle avoit cru ne pouvoir vous» » montrer trop tôt ce qu'elle étoit ss:

LET TRE LYL » pable d'y mettre d'obstacles : qu'elle » convenoit que, si c'étoit l'amour qui » vous conduisit, cette perspective ne » donneroit queplus d'ardeur à vos pour-» suites ; mais, que, soit que vous vous » cruffier fait pour tout emporter d'em--» blee ou, qu'en vous, la paresse l'em-» portåt fur l'amour-propre, on ne vous-» avoit jamais vu, fur ces sortes de cho-» ses, cette opiniatrete que les hommes à bonnes fortunes, mettent ordi-" nairement dans leurs projets. Qu'au » reste, elle ne croyoit pas qu'il y eût: » pour les semmes, d'homme plus à: » craindre que vous; & qu'à la con-.» duite que vous aviez tenu jusques-" là, il n'étoit pas aisé de décider lequel, » du plaiser de troubler le cœur d'une-» femme ou de la pendre par la publi-» cité que vous donniez à sa foiblesse, » vous étoit le plus nécessaire; que je y, devois trop la connoître pour croîte n que le desir de me voir échapper à w vos pieges, tout ardent qu'il étoit, » lui fît rien exagérer; qu'elle avoit, » d'ailleurs, trop bonne opinion de moi » pour craindre que vous puffiez, quoi » que vous fiffiez pour y parvenir, me » plaire jamais; mais, que toute perm luadée qu'elle en étoit, & n'eût-cre450 LETTRE LVI.

"été que pour satisfaire sa propre saçons de penser sur votre compte, elle avoit cru non feulement devoir s'en tenir avec vous à la plus simple possesses mais, au hasard même du ridicule que vous pourriez en jetter sur elle, y donner le caractère qui devoit vous en laisser douter le moins «.

Quoique, par ces discours, ma bellemeré ne sit que me consismer ce que j'avois déjà entendu dire de vous; & que, même, j'y susse préparée, la force du malheureux sentiment que vous m'aviez inspiré, étoit telle, que le coupqu'elle me porta, ne me sur pas moinsaffreux que si, en l'interrogeant, je me susse détruire.

Ce moment de liberté après lequel; depuis que je vous avois perdu de vué; j'avois si vivement soupiré, arrivaensit. Si, malgré tout ce qui devoit m'éclairer sur ma situation, je me suffic obstinée à m'y méprendre; ou que, comme dans les commencemens d'une passion, cela ne nous arrive que trop souvent, j'eusse eu le masheur de m'y complaire, il n'y a pas à douter que je ne susse perdue. Mais, quoique c'est été vainement, que, jusques là, l'on est cherché

LETTRE LVI.

à me faire connoître l'amour, plus ce Tentiment m'étoit nouveau, moins il me fut possible de le méconnoître. De l'amour! dans mon état! avec les devoirs qu'il m'imposoit! & pour vous!

grand Dieu.!

Convenir avec moi-même que j'en avois, n'étoit rien pour moi : je fis plus; j'eus l'heureuse vanité de vouloir en triompher, & le bonheur, plus grand encore, de ne pas croire que cela sût impossible; mais, en même tems, pour échapper à ses suites (car je ne me flattai pas de parvenir à l'éteindre, & pour 'la premiere fois que je faisois usage de mon cœur, je ne le jugeois que tropbien), je conçus que je ne pouvois trop sévérement vous éviter. Je n'étois sûrement pas la seule qui, en pareille circonstance, me fusse imposée la même loi; mais, par des hasards heureux pour ma vertu, quoique parmi ceux qui la secoururent, il s'en soit rencontré de très-douloureux pour moi, il me fut plus facile qu'il n'avoit pu l'être à beaucoup d'autres, d'y rester fidelle.

Ma belle mere, sans reprouver les spectacles, ne croyoit pas qu'il sût décent à une semme aussi jeune que je l'étois alors, d'y paroître tous les jours;

& quoique je les aimasse fort, j'avoispensé comme elle sur cela, & ne m'y montrois que fort ratement; mais l'espece de contradiction que cela m'avoit fait éprouver, & que j'avois quelquefois assez vivement sentie, cessa pour moi, lorsque je vis que, plus livrée à cet amusement que je ne l'étois, j'en serois plus exposée à vous rencontrer. Malgré toutes les précautions que je

ferois plus exposée à vous rencontrer.

Malgré toutes les précautions que je prenois pour que ce malheur ne m'arrivât pas, je ne pus point toujours m'en garantir; mais, si en vous retrouvant, & toujours tant avec ce même air qui m'avoit chez Madame la duchesse, si cruellement blessée, qu'avec la même inattention pour moi, jamais je ne vous rencontrois que vous ne me donnassez de nouvelles armes contre vous : qu'il

m'étoit pénible de vous les devoir!

Que quelquesois, cependant, je payois cher le plaisir de pouvoir me croire de la vertu! combien, avec votre idée, les devoirs que m'imposoit mon état, me devinrent affreux à remplir Lavec quel soin je cherchois tont ce qui pouvoit m'en dispenser! avec quel empressement je le saisssois! de quelle satisfaction mon ame n'étoit elle pas remplie, lorsque j'avois pu parve-

LETTRE LVI. 453 mir à me conserver toute entiere, non à vous, pour qui je n'existois pas, mais toute au sentiment dont l'étois dominée, & que l'indissernce que dans

ces tems-là, M. de... commença à pren-

dre pour moi, me fut chere!

Ce fut dans ce tems-là aussi que ma belle-mere tomba malade: quoique. dans son principe, sa maladie sut mortelle, elle étoit, cependant, d'un genre à ne pas être promptement terminée. La tendre amitie que j'avois pour elle. se joignant en moi au devoir, pendant plus de quatre mois que son état lui rendit mes soins nécessaires, je me tins dans la plus austere retraite. Elle mourut enfin : le cœur toujours plein d'un amour, à qui il de falloit d'autre aliment que lui-même; & craignant la liberté où me laissoit la mort de Madame de... je formai le projet de quitter Paris; & heureusement, il ne me fut pas difficile de l'exécuter.

Madame de... laissoit à mon mari de sort belles terres qu'il ne connoissoit point. Je tâchai de lui inspirer le desir de les aller voir; & n'y réussissant pas, je m'attachai à sui persuader de me charger de ce soin. Retenu alors à Paris pour l'amour qu'il se sattoit d'a-

voir pris pour Madame de B..... & croyant, quoiqu'assurément je susse, par mes sentimens, bien loin de le gêner dans ses santaisses, que mon absence lui donneroit encore plus de liberté, ce su avec un plaisir extrême, mais bien moins vis encore que ne sut le mien, qu'il m'accorda la permission que je sollicitois, & dont je me hâtai autant de prositer, que si j'eusse pu avoir

à craindre qu'il ne la retractât.

Près, toutesois, de quitter des lieux on si je ne vous voyois pas, du moins, je pouvois vous voir, mon cœur me sit sentir, par le déchirement qu'il éprouva, tout ce que lui coûtoit ce sacrisice, quelqu'imaginaire qu'il sût. Aussi accablée de ma douleur que si je jouissois journéslement de la douceur de vous voir, je partis: je ne m'étois point attendue à trouver, dans les détails dont j'avois vous u me charger, ni un dédommagement de ce que j'abandonnois, ni de quoi me distraire d'un sentiment qui m'étoit d'autant plus onéreux que j'en combattois plus l'empire; mais jamais je n'aurois imaginé que, vous suyant sans cesse par-tout, ou ne vous trouvant jamais que pour en avoir plus à me reprocher mon amour, je pusse si

LETTRE LVI. 555 vivement & avec tant de continuité, trouver par-tout votre absence.

N'ofant demander nommément de vos nouvelles & mourant du desir d'en avoir, persuadée qu'il seroit impossible que vous ne fussiez pas le héros de quel-, qu'une des aventures galantes qui amu-. seroient Paris, je priai Madame de N... de vouloir bien m'instruire de celles des choses de ce genre qu'elle croiroit en valoir la peine; elle accepta la commission, & la remplit avec exactitude. Plus par la multitude des détails où elle entroit dans ses lettres, je pouvois juger de la sienne, moins je pouvois concevoir que vous n'y fussiez jamais nommé: je lui en témoignai mon étonnement : elle me répondit que » jus-» ques-là elle n'avoit fait de vous au-» cune mention, c'étoit moins sa faute » que la vôtre; que, depuis que vous » aviez fini avec Madame de R... rien » n'avoit paru vous occuper; que ce-» pendant vos affiduités auprès de » Madame de P... feroient présumer » que vous auriez des vues sur elle, » fi la sagesse de votre conduite ne ren-» doit cela fort douteux, ou ne faisoit " imaginer que si, en effet, vous y penw flez, il falloit, pour que vous vous

456 LETTRE LVI.

\* en imposassez une qui vous étoit à peu ordinaire, qu'este vous inspirat un sentiment beaucoup plus sérieux que l'on n'avoit sujet de vous en vous en croire capable d.

J'avois appris déjà que Madame de R...? & vous ne viviez plus l'un pour l'autre; & j'en avoit été d'autant moins surprise, que je vous croyois tous deux moins saits pour vous sixer respectivement : austi , n'en avois - je été que médiocrement tourmentée. Je ne l'avois même été que, parce que je vous aimois, & qu'il semble que le même instant qui fait naître l'amour fasse naître auffi le cruel, & quelquefois inexplicable sentiment de la jalouse. Mais ce qu'étoit Madame de P... ce que je la jugeois moi-même, tout me fit trembler; ne voyant que tout ce qu'elle méritoit d'aftachement, j'oubliai que si ses charmes pouvoient la rendre ailement l'objet de vos desirs, ses versus ne pouvoient que vous en écarter. J'oubliai même combien peu, par les principes, vous étiez fait pour lui plaire; &, comme li je n'en eusle pas eu astez' des tourmens de l'absence & des combats que je me livrois sans ceffe, j'y" joignis toutes les horreurs de la jalonLETTRE LVI. 457 sie, en décidant en votre faveur une chose sur laquelle tout ce qui s'y trouvoit contre vous, auroit dû tout au moins me laisser dans quelque incertitude.

C'étoit dans cette cruelle situation que je passois mes jours; en proie à l'amour, à la honte, à la jalousie; perpetuellement armée contre ma foiblesse. & d'autant plus à plaindre, que les combats que je lui livrois, en déchirant mon cœur, ne le guérissoient pas, lorsque ma belle-sœur revint de son ambassade de... L'amitié la plus tendre nous unit, comme vous sçavez; &, quand cela n'eût pas été, il auroit toujours été impossible que, pour quelque tems, du moins, son retour ne m'eût pas tirée de ma solitude. Je revins donc à Paris; je ne vous dirai point avec quels sentimens: si je voulois vous rendre compte de tous ceux qui m'agitoient, je ne finirois point cette lettre, que je ne doute point que, comme moi, vous ne trouviez déjà de la plus mortelle longueur.

Ce fut chez ma belle-sœur que je brûlois d'impatience d'embrasser, que je descendis. A peine en avois-je eu le tems que vous arrivâtes. Si je ne pou-

Tome VII, Part, II, V

LETTRE LVI. vois ignorer que Madame votre femme? & elle, étoient parentes, vos mœurs, & les siennes avoient si peu de rapport; & même du vivant de la premiere, cette raison lui en avoit si peu paru une de se lier avec vous, & je a en devois pas être moins surprise, du ton d'intimité qui me parut regner entre vous & elle. L'étonnement de vous voir dans des lieux où je devois si peu vous attendse, le plaisir que me causa votre présence, & auquel, eût-il même été moins inopiné pour moi, dans le premier moment, je n'aurois jamais pu que céder; la dauleur, de trouver dans toute la force un lenniment dont. si je ne me flattois pas d'avoir triomphé, je crayois, du mains, avoir dimiqué la violence, sous ces divers mouvemens me jetterent dans une fi vive agitation, que je ne conçois pas comment je pus la supporter. Ce qui, je crois, l'augmenta beaucoup, sut l'indifférence dont vous parâtes me revoir, & que, fi elle était un des plus furs remparts de ma vertu, senit en même tems le plus cruel fupplice de mon cour. Vous m'avez dit, depuis, que ce qui vous avoit si long-tems obligé de renfermer des fentimens que, dès la pre-

LETTRE LVI. miere vue, je vous avois inspirés, avoit été la crainte de ne pouvoir jamais me les faire partager: mais, sans compter votre audace naturelle, qui ne doit pas laisser supposer en vous cette inquiésude, il ne se peut point qu'en me le difant, your ne me trompassiez pas. La crainte, & le respect peuvent, sans doute, & nous en avons plus d'un exemple, forcer l'amour au filence; mais il est impossible, à mon sens, du moins, que, fi l'un & l'autre l'empêchent de parler, tous deux, même à quelqu'excès qu'ils puissent être portés, aient sur le cœur plus de pouvoir que lui-même, & le contraignent au point qu'il ne se décele jamais. Si, d'ailleurs, il entéré von que j'ousse fait sur vous l'impression que vous saissez sur moi. vous seriez-vous, à mes yeux mêmes, livré, comme vous sîtes, à Madame de R... le jour que je vous trouvai chez Madame la duchesse à auriez-vous formé avec elle une liaison aussi intime que, dans votre façon de le penser, ette nouvoit l'être ? & , fi mon absence vous avoit été ausa sensible que, depuis, wous avez woulu me'le perfuader, auriez-vous été le maître de masquer de tant de froideur, le plaifir, d'autant

460 LETTRE LVI.

plus flatteur pour vous, de me revoir; qu'il étoit plus inespéré? auriez vous, dans un instant où j'étois comme ensevée à moi-même, pu montrer tant de liberté dans l'esprit; &, loin de quitter si promptement un lieu qui m'offroit à vos yeux, n'auriez vous pas donné à la visite que vous faissez à ma belle-sœur, toute l'étendue dont elle pouvoit être susceptible, & pouviez-vous l'être de la crainte de la faire trop lon-

gue ?

Lorsque je me sus un peu calmée; je jugeai, par la violence de l'agitation que vous veniez de me faire éprouver, à quel point votre présence seroit dangereuse pour moi. Je craignois. plus que jamais, d'avoir moins dû à ma vertu, qu'à l'indifférence que vous m'aviez toujours témoignée, la force de soutenir toutes les privations que je m'étois imposées; & que, si par le hasard du caprice, je venois un jour à vous plaire, ou que, la gloire de féduire une femme que jusques à vous, l'on auroit wainement attaquée, vous inspirât l'idée de me faire l'objet de vos soins, je ne me trouvasse contre vous cette foiblesse de l'amour qui, malgré tous les efforts de notre raison, nous range touLETTRE LVI. 461 jours, & si facilement, du parti qu'il

nous propose.

Dans plus d'une de ces lettres, où, je crois, plus par ressentiment que par réflexion, vous avez découvert une si condamnable coquetterie, & que vous auriez bien différemment jugées, si vous eussiez pu sçavoir tout ce qu'il m'en coûtoit pour vous déguiser, sous les apparences de la plus grande tranquillité de cœur, le trouble qui agitoit le mien, & combien souvent, celles qui vous en montroient le plus, ont été arrosées de mes larmes, je vous ai dit que mon système étoit qu'une semme ne sçauroit se craindre trop tôt; & en formant, dès le premier instant que je vous sentis de l'empire sur moi, la résolution de ne rien accorder à mon amour, pas même celles des choses qui me paroî-troient le moins tirer à conséquence, j'imagine avoir donné, autant, du moins, qu'avec une passion telle que celle qui me dominoit, cela étoit possible, la preuve que ce système étoit véritablement le mien. Loin donc d'inférer de tous les mouvemens, qu'après une si longue absence, & ce que j'avois sait pour vous bannir de mon cœur, votre vue venoit de me causer, que ce seroit

461 LETTRE LVI.

avec la même inutilisé, que je consinuerois à m'armer contre mon fentiment, je ne m'en démontrai que plus la nécessité où j'étois de la combattre, & la honte qu'il y auroir pour moi.

à n'en pas triompher.

La certitude que votre présence, si je m'y exposois, ne pouvoit que me rendre plus difficile, ce que je me commandois, ne m'avoit fait voir qu'avec plus de chagrin encore que de surprise, votre lizison avec ma belle sœur : de ce moment je formai le projet de ne la voir chez elle que quand je ne pourrois douter que vous ne sussiez à la cour, & de saire, ensin, tout ce qui me seroit possible pour ne vous rencontrer jamais.

A peine étiez - vous sorti, que je lui témoignai à quel point j'étois étonnée du ton de familiarité sur lequel je vous avois trouvé ensemble. Elle me répondit » que si je vous ju-» geois par le passé, je ne pouvois, en » effet, m'en étonner trop; mais que » vous étiez si revenu des erreurs qui » l'avoient autrefois empêchée, elle, & » beaucoup d'autres, de vivre avec » vous, qu'il y auroit à s'en souvenir, » une injustice dont elle ne se sentoit

LETTRE LVI. 46+ # pas capable, Elle nie demanda, même, sia la façon dont vous aviez été chez elle, j'anrois deviné que vous fussiez ce même duc de... si sameux par ses saux airs, par l'excès de ses prétentions, & par le petr de mosurs qu'il s'étoit permis en amour? Elle ajouta » qu'elle se-» roit très-sachée que je conservasse de » vous, l'opinion qu'elle voyoit que " j'en avois prise, parce que vous ve-» niez chez elle très-fréquemment; & » qu'après vous avoir admis dans sa » société, & cherché même, à cause » des graces qu'elle vous avoit trou-» vées dans l'esprit, à vous y retenir par " tous les agrémens qui pouvoient " vous y fixer, elle feroit, vous, ne » lui en donnant aucun sujet, fort em-» barrassée, s'il falloit qu'elle changeat » sa façon d'être avec vous; mais que » quoi que vous pustiez en penfer, & » quel qu'injuste que cela lui parût à » elle-même, ce seroit pourtant, si je » ne revenois point des préventions » que j'avois contre vous, le parti » qu'elle prendroit; qu'elle me conseil-» loit, cependant, de me livrer d'au-» tant moins aux miennes, que depuis » quelque tems vous étiez affez lié avec » M. de... pour que je ne pusse que

464 LETTRE LVL

» très-difficilement me dispenser de » vous recevoir chez moi, û, comme » elle y voyoit beaucoup d'apparence. » il venoit à l'exiger; & que M. de » Cercey, de qui vous étiez l'ami le plus » intime, m'en priât aussi «. A cela, ie lui répondis simplement que j'en doutois fort; mais que je sçaurois m'arranger; & que je tâcherois que ce fût de façon, tant à ne la pas gêner, qu'à ne pas la voir moins souvent que je ne me l'étois proposé, & à ne point m'exposer en même tems plus que je ne le jugeois convenable, à rencontrer un homme qui, peut être, ne devoit son apparente conversion qu'à la nécessité où, par ses projets sur Madame de P... il s'étoit mis de paroître corrigé; & que, par conséquent, on retrouveroit bientôt dans la société, avec tous les défauts qui l'y avoient rendu si re-doutable. » Non, me répondit-elle, vous vous trompez : c'est, sans être » avec Madame de P... sur le pied que » vous imaginez; & seulement parce » qu'il est ami de Monsieur de M... » pour qui elle ne cache plus son goûr, » qu'il la voit si fréquemment. Au surplus, ajouta-t elle en remarquant ma surprise, ( & si elle eût vu clair dans

Mon cœur, n'eût ce été que ce mouvement qu'elle y auroit sais !) il se peut qu'il ait ce qu'ils appellent une affaire. » J'ai quelque peine à croire qu'un » homme qui s'est fait une si longue » habitude de la galanterie, en revien- » ne dans l'instant qu'il le desire, sur- » tout lorsque ce n'est pas à l'amour » qu'il en doit la satiété, mais tout ce » dont je puis vous assurer, c'est que, » s'il est vrai qu'il en ait une, c'est avec » un si prosond mystere qu'il la con- » duit, que les gens qui le voient le » plus, n'en ont pas le soupçon le plus » léger «.

Loin que ce discours me donnât en vous toute la consiance que vouloit bien y avoir Madame de... je supposai de cette prétendue sagesse qu'elle vous attribuoit, que livré à quelque goût obscur, c'étoit moins le dégoût de l'éclat que la vanité qui, vous faisant une loi de le taire, vous prescrivoit une conduite si mystérieuse; car jamais je ne pus me persuader que vous sussiez aussi désœuvré que vous desiriez qu'on le crût: & en esset, j'ai depuis, mais fort long tems après, découvert que vous aviez une sille, & telle que, dars le tems même que vous attachiez le

466 LETTRE LVI.

plus de gloire à donner à vos défordres, la publicité la plus grande, vous

auriez rougi de l'avouer.

Comme cependant, le peu de foi que j'avois à votre changement, n'étoit sondé que sur une opinion qu'à la rigueur, il étoit possible que vous ne méritassiez plus; sans prendre sur moi de décider si c'étoit vous qui abusiez ma belle-sœur par de fausses apparen-ces, ou si c'étoit moi qui me trompois dans le jugement que je portois de vous, je m'affermissois dans le parti que j'avois pris de vous éviter autant que je le pourrois: parti qui, dans quelque supposition que ce sut, étoit le seul qui ne m'offrît point d'inconvénients. Si en effet, votre changement n'avoit pas plus de réalité que je ne lui en croyois, la résolution que je sormois, étoit la plus raisonnable à laquelle je pusse m'arrêter; & si ce n'étoit point de votre part une hypocrisie, il m'étoit d'autant plus important d'y tenir avec la plus invincible opiniatreté, que, plus il seroit vrai que vous seriez corrigé, plus vous seriez dangereux pour mon cœur. D'ailleurs, ce mouvement de joie qui s'y étoit élevé à l'affurance que ma belle-sœur m'avoit donnée

LETTRE LVI. 467 de votre indifférence pour Madame de P... & le calme que, par-là, elle y avoit remis, m'avoient trop prouvé que les impressions de la jalousse & le dépit passager qu'elles occasionnent, y avoient seuls affoibli votre empire, pour que je me flattasse encore que, sur cela, il ne me restat plus rien à faire.

Aussi, ne tardai-je point à deman-der à M. de... s'il étoit vrai, comme sa fœur m'avoit dit qu'elle l'en foupçonnoit, qu'il eût formé le dessein de vous amener chez moi; & fur ce qu'effectivement, il me sembla qu'il n'en étoit pas fort éloigné, je lui remontrai, avec autant de force que se vous eussiez été Pobjet de ma haine la plus vive, combien, ce qu'il étoit sûr que vous aviez été, ce qu'il étoit douteux que vous fussiez devenu, ma position, mon âge, ce qu'en laissant même à part ce qu'il appelloit mes préventions, je devois à l'opinion générale, avoient de quoi l'enécarter. Ne pouvant plus vous accufer de rien, je lui rappellai non-seulement tout ce dont vous étiez convaincu, mais tout ce dont vous aviez été accusé, & lui parut enfin si déclarée contre yous, qu'il me demanda

468 LETTRE LVI. en riant, si, sans qu'il en eût jamais rien scu, vous n'auriez pas eu avec moi quelques torts particuliers dont je couvrisse le ressentiment du beau prétexte de la vindice publique. Il me parut cependant, malgré cette mauvaile plaisanterie, qu'intérieurement il ne désapprouvoit pas ma répugnance; mais je le connoissois si léger! je sçavois si parsaitement, combien il étoit aisé de le faire changer d'avis, que je ne me flattai point du tout de lui voir garder la façon de penser que

je venois de lui faire prendre.

Soit, toutefois, que je ne cherchasse pas, autant que je le croyois, à vous éviter, ou que cette inquiétude naturelle qui fait que vous vous desirez partout où vous n'êtes pas, vous ramenat de Versailles dans le tems que je devois vous croire le moins dans la possibilité de le quitter, j'étois, plus qu'il me sembloit que je ne l'aurois voulu, exposée au malheur de vous trouver sur mes pas. Je sentis, enfin, & que, quelques précautions que je prisse contre vous, c'en étoit un qui seroit souvent inévitable pour moi, & en même-tems, que je ne pouvois pas fonger trop sérieu-sement à m'y soustraire. Je ne me

LETTRE LVI. yoyois pour y parvenir, que la refsource d'une nouvelle fuite, à laquelle j'étois bien sure que M. de... ne refuseroit pas plus de se prêter, qu'il n'avoit fait à la premiere : mais, en convenant de toute la nécessité dont m'étoit ce remede, le fouvenir de tous les tourmens que votre absence m'avoit fait éprouver, & dont il ne vous est pas plus possible de vous faire une idée juste que de mes autres sentimens, me donnoit, pour ce même parti, une répugnance inexprimable. Le plaisir de vous voir, auquel il étoit d'autant plus simple que je tinsse avec la plus grande force, qui étoit le seul & que je me permisse quelquesois, & que je goutasse, étoit pour moi d'un si grand prix que jamais, & quoi que je me disse, je ne pus m'imposer tout d'un coup, une si cruelle privation.

Pendant que je tâchois d'obtenir de moi-même cet affreux facrifice, vos affiduités chez ma belle-sœur devinrent plus marquées. Je le sentis; & d'abord j'en eus moins la force de vous éviter. Ou, quelque vertu que l'on ait, on n'a jamaistoute celle que l'on devroit avoir, ou, ce qu'il est, sans doute, plus convenable que je croie, la mienne n'al-

470 LETTRE LVI.

loit pas plus loin : mais en imaginant qu'il se pouvoir même, malgré la sécheresse & la froideur dont j'étois constamment avec vous, & qui aug-mentoient à proportion du danger que je trouvois à vous voir, qu'enfin vous m'eussiez remarquée, mon premiermouvement en fut un de joie qu'il me fut impossible d'étousser. Heureusement vous vîntes vous même au secours de ma raison: votre inattention pour moi, qui se soutenoit toujours, me fit penser que je m'étois trompée à votre motif; ne pouvant plus croire que ce sut moi qui vous attirasse chez ma belle-sœur . ce fut elle que je vous soupçonnai d'y chercher. Il me sembla que je ne faisois que l'en plaindre; mais je ne sçais si, à une sorte de repoussement que, tant que j'eus sujet de le penser, je me trouvai contre elle, le sentiment de pitié qu'elle m'inspira, ne sut pas mêlé d'un peu de haine.

Enfin, sans me rien dire, sans même qu'il vous échappât rien qui m'annonçât d'une façon décidée les projets que, quoique vous en ayez voulu placer beaucoup plus haut l'origine, vous ne commençâtes à avoir sur moi que dans ce tems-là; tout, en vous, sembla vouLETTRE LVI. 471 loir me faire pressentir que j'avois cessé de vous être indissérente; &, malgré toutes les raisons que j'avois de craindre que cesa ne sit, le moment où j'entrevis que je pouvois vous être chere, me combla d'une joie! mais quand je voudrois vous en peindre les délices, le desir, & ses succès n'apprennent rien sur l'amour; & je vous parlerois une

langue trop étrangere.

Je ne reviens de cette surprise que pour me la reprocher amérement, & pour m'en craindre davantage. A peine en étois-je sortie, lorsque M de Cercey revint à Paris: ainsi que ma belle-sœur l'avoit prévu, il ne manqua pas de me parler de vous : je ne lui cachai aucune de mes répugnances; il les combattit toutes, & ne triompha d'aucunes; plu-fieurs fois de suites il tenta la même chose, & ne fut pas plus heureux: enfin, vous me parlâtes vous - même du desir que vous aviez d'être admis chez moi; & je ne dois avoir besoin de vous rappeller ni la froideur dont je reçus cette proposition, ni la sorte de violence que me fit en votre faveur M. de.. & contre laquelle je conviens que je ne me défendis pas autant que je l'aurois dû. Je passerai avec la même rapidité sur ce

qui ne vous est pas moins connu qu'à moi. Je commençois, cependant, à croire de vous tout ce que l'on vou-loit que j'en cruste, moins encore par la conformité qui sembloit y avoir votre conduite, que par le besoin intérieur que j'avois de me le persuader; mais n'en étant que plus en garde contre vous, que la continuité de vos attentions me rendoit fort suspect, & contre moi-même qui, à mes anciennes terreurs, eus à ajouter la crainte que j'avois de l'impression trop vive qu'elles faisoient sur

moi.

Ce fut donc, encore plus dans l'intention de me chercher de nouveaux secours, que dans la vue de vous faire retrouver tout ce dont vous privoit le procès que, sur ces entresaites, vous vintes à perdre, que je conçus le dessein de vous unir à Mademoiselle de S. N. Je me connoissois affez, & pour être sûre que si je parvenois à mon but, ce mariage deviendroit le rempart le plus fort que je pusse vous opposer, & qu'il falloit absolument que je vous en opposasse un. En conséquence, j'en parlai à Madame de S. N... Mais j'avoue qu'accablée de l'effort que je me faisois, tout ce que je pus prendre pour moi, sut seu-

LETTRE LVI. 473 lement de vous désigner machinalement, & même sans sçavoir à quoi pouvoit me mener le mystere que je lui faisois de votre nom, jamais tout ce que je me dis sur une réticence dont il falloit que le motif eût de quoi me faire rougir, puisque je n'osois me le demander, ne put me l'arracher de la bouche: je suis autresois suffisamment entrée avec vous dans les détails du reste.

Dans ce tems-là même, vous prîtes Madame de Vo.... &, apparemment pour que je pusse moins en douter vous crûtes devoir me l'apprendre vous même. Puisque je vous avoue les sentimens que vous m'aviez inspirés, vous dire combien eut de violence la douleur que j'en conçus, seroit une chose inutile; elle fut telle que, craignant, si je vous voyois long tems encore, de la laisser éclater à vos yeux même; accablée de la honte de m'être, à tous égards, si cruellement trompée à votre cœur; pliant, enfin, à la nécessité, depuis longtems convenue, & toujours rejettée, de vous fuir, je pressai plus vivement que jamais Madame de L.V... qui, de ses terres d'Anjou où elle étoit depuis long-tems, devoit, de jour en jour, se rendre à C.... de presser son retour. Je

LETTRE LVI. fus, enfin, affez heureuse pour voir ar tiver l'instant de quitter Paris. Je partis avec d'autant plus de ressentiment contre vous, que j'avois été plus obligée de le renfermer. Le hafard, avant mon départ, m'avoit mise dans le cas de vous écrire quelquefois; vous cherchâtes, pour continuer cette correspondance des prétextes auxquels je me prêtait trop: je crus avoir besoin de vous; & le crus, sans doute, trop aisément: recevoir de vos lettres, y répondre, étoit une maniere de vous trouver moins absent, que, de moi-même, je n'aurois pas cherchée; mais à laquelle, aussi, il étoit naturel que je ne me re-fusasse pas. Enfin, vous m'écrivites que vous m'aimiez : je sentis aisément que, dans cette circonstance, le seul parti que j'eusse à prendre étoit de ne vous répondre pas: mais Monsieur de Cercey ne voulut jamais que je le prisse; & je le voulois vraisemblament avant lui, puifque je sis plutôt ce qu'il exigeoit de moi, que ce que j'aurois dû faire. D'ail-feurs, ou j'ignorois, en effet, tout le péril qui étoit attaché pour moi, à ce que je me permettois, ou je voulois l'ignorer; mais, quoi qu'il en puisse être, que je fusse trompée par mon cœur,

LETTRE LVI. ou par mon inexpérience, les suites de cette méprile ont pensé m'être si funestes, que je suis, & par mon propre exemple, plus convaincue que jamais, qu'une femme que a le malheur d'aimer, & pour qui c'en est un, ne scauroit s'inter-dire avec trop de sévérité tout ce qui peut fortister en elle ce sentiment : que l'on n'accorde jamais rien impunément à l'amour; & que, quelque prompument qu'on cherche à le combattre, c'est souvent trop tard encore qu'on le combat. Vous aviez enfin sçu m'amener à vous donner un rendez-vous: je sçais les bornes que, dans mon imagination, je lui avois affignées; mais je vous aimois; quoique je ne vous l'eusse jamais dit, vous ne l'en ignoriez pas davantage : si le simple soupçon de m'avoir rendue sensible, suffisoit à votre cœur, ce n'en étoit pas assez pour votre vanité: vous auriez exigé de moi un aveu positif : je ne dois pas douter que vous ne l'eussiez obtenu; &, comme j'aurois été la seuse femme qui m'en fusse tenue là, & qu'une premiere foiblesse est toujours le germe de toutes les autres, il n'y a rien, peutêtre, à quoi avec le tems vous ne m'eusfiez conduite.

Vous sçavez à présent, supposé, pour-

476 LETTRE LVI. tant, que fur cela, j'eusse quelque chose à vous apprendre, que ce n'est pas à ma vertu, mais à votre perfidie, dont j'eus dans ce tems-là les preuves les plus authentiques, que j'ai dû le bonheur de vous échapper; & je consens, pour m'en punir, que cette lettre en soit un témoignage irrécusable. La prosonde trissesse où je suis plongée depuis cette sunesse aventure, qui est telle que la mort même de Monsieur de... quelque cruelle qu'elle m'ait été, n'y a pu faire qu'une passagere diver-sion, & que je conserverai, selon toute apparence, le reste de mes jours, ne doit aussi vous prouver que trop, la force de l'ascendant que vous aviez pris sur moi. Malgré cela, le ton de cette lettre doit vous dire que, quelque pouvoir que vous ayez encore, rien ne peut me déterminer jamais à accepter peut me déterminer jamais à accepter l'offre que vous me faites de votre main, & à laquelle pourtant, j'avoue que je suis sensible, parce qu'il ne se peut point que je ne le sois pas à tout ce qui peut me marquer de l'estime de votre part: mais votre façon de penser que rien, même le voulussiez vous sincérement, ne peut résormer; les perfidies atroces que vous m'avez faites; la

LETTRE LVI. légéreté dont, passé le dépit de n'avoir pu, par notre faute, les pousser jusques au bout, vous avez pris, & ma dou-leur & vos propres crimes; la dissipation dans laquelle, pour mieux braver, sans doute, une infortunée à qui vous n'aviez à reprocher que sa tendresse pour vous, vous vous êtes jetté; les propos aussi injustes que peu mesurés que vous vous êtes permis sur mon compte; & plus que tout encore, votre réconciliation avec Madame de Li... sont tout autant de choses qui ont mis entre vous & moi une barriere éternelle. Pai pris, & invariablement, mon parti; & le tems qui s'est écoulé entre votre lettre & ma réponse, doit vous être une preuve que je n'ai rien donne au premier mouvement. S'il est vrai que vous me connoissez autant que vous le dites, & que vous vous souveniez de la fermeté dont j'ai soutenu tout ce que, tant que vous avez eu quelque espérance de pouvoir me tromper encore, vous avez employé pour y parvenir, vous ne vous flatterez pas de me faire changer de sentiment. En cas que vous cruffiez devoir le tenter, je vous préviens que je ne répondrai à aucune des lettres que vous pourrez

478 LETTRE LVI.
m'écrire; & je vous donne ma parole
que notre ami commun connoît mieux
que vous, pour inviolable, que vous
me trouverez fidelle au dernier point
à ce que je vous annonce, & que je
me suis promis. Adieu, Monsieur,
quelque amertume que vous ayez répandue sur ma vie, c'est bien sincérement
que je desire que la vôtre, soit heureuse.

Fin du septieme & dernier Volume.

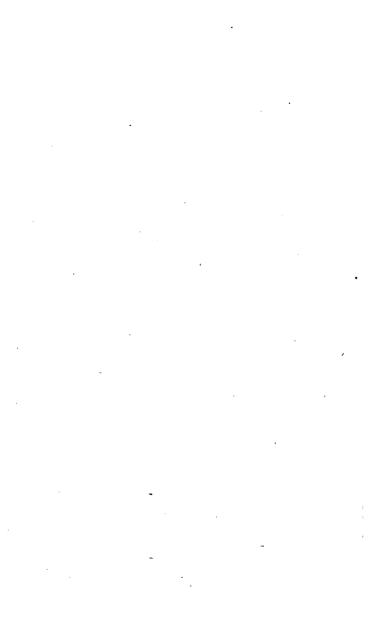

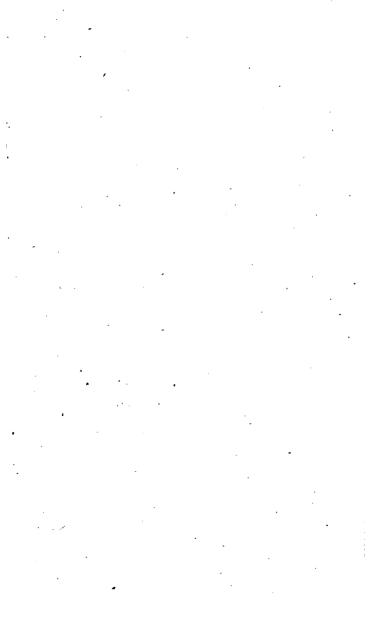

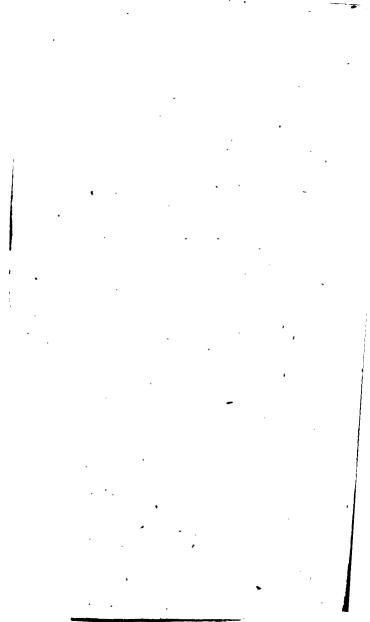

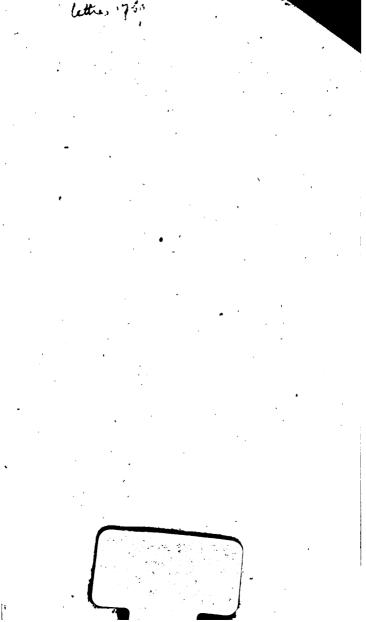

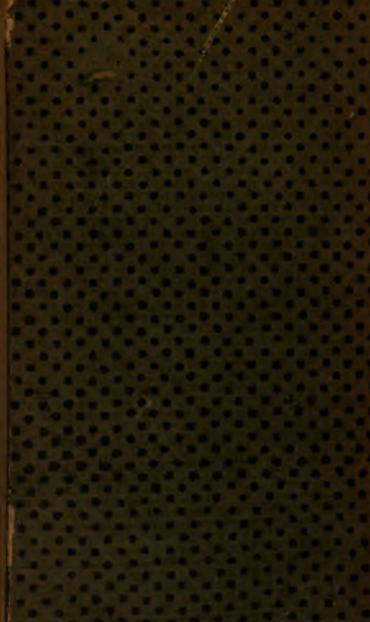